





## IN NAPOLI

d'inveglario 765

cansia 10 Palchetta 1 Die d'ord.

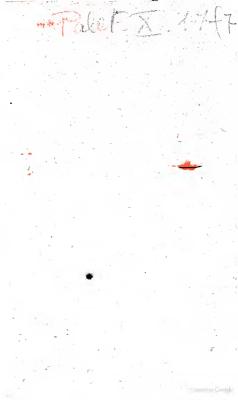



# HISTOIRE ROMAINE.

MISTOIRI

SMIAMO:

## ROMAINE

DEPUIS LA FONDATION

## DE ROME

D'ACTIUM:

C'est-à dire jusqu'à la fin de la République.

Par M. ROLLIN, ancien Recleur de l'Université de Paris, Professeur d'Eloquence au Collége Roial, & Associé à l'Académie Roiale des Inscriptions & Belles-Lettres.

TOME SEPTIÉME.

Nouvelle Edition.



#### A PARIS,

chez les Freres Estienne, rue faint Jacques, à la Vertu.

M. DCC. LXIX.

Avec Approbation & Privilége du Rois





#### SUITE

### DELHISTOIRE

## ROMAINE.

విష్మమనడడడే వివేడపినిపేడేపేడే

LIVRE VINGT-DEUXIÉME.



E LIVRE renferme environ l'espace de six ans, depuis 555 de Rome jusqu'à 561. contient principalement

la guerre contre Nabis Tyran de Sparte, le soin que prend Quintius de régler les affaires de la Gréce, la guerre contre les Gaulois, les exploits guerriers de Caton en Espagne, la dispute excitée à Rome au sujet de la Loi Oppia, les préparatifs & les commencemens de la guerre contre Antiochus.

Sur le raport que les dix Commissaires : revenus de Gréce font dans le Sénat Tome VII.

2. VALERIUS ET PORCIUS CONS. au sujet de Nabis , on laisse Quintius maître de faire ce qu'il jugera à propos. La guerre contre Nabis est résolue dans l'Assemblée des Alliés, convoqués à Corinthe par Quintius. Il s'approche de Sparte pour en former le siège. Prise de Gythium par le frère de Quintius. Entrevûe de Nabis & de Quintius. Celui-ci améne les Alliés à son avis, qui étoit d'accorder la paix à Nabis. Conditions propofées à ce Tyran. L'entrevûe n'aiant\_ point eu d'effet, Quintius presse vivement le siége de Sparte. Nabis se soumet. La paix lui est accordée. Argos recouvre sa liberté. Quintius y préside aux Jeux Néméens. Mécontentement des Alliés au sujet du Traité conclu avec le Tyran. Quintius, pendant l'hiver, régle les affaires de la Gréce. Beau discours de Quintius dans l'Assemblée des Alliés à Corinthe. Les esclaves Romains répandus dans la Gréce, sont rendus à Quintius. Il fait fortir les garnisons Romaines de la Citadelle de Corinthe, de Chalcis , & de Démétriade. Il régle les affaires de Thessalie. Quintius retourne à Rome, & y reçoit l'honneur du Triomphe. AFFAIRES DE LA

VALERIUS ET PORCIUS CONS. GAPLE. Heureux succès des deux Consuls. Le Triomphe est accordé à l'un d'eux , & refufé à l'autre. Nouvelles défaites des Gaulois. Nouvelle guerre contre ces Peuples. Le Consul Minucius délivré d'un extrême danger par la courageuse hardiesse des Numides. Acharnement furieux des Liguriens. Victoire & triomphe du Conful Nafica fur les Boyens. AFFAI-RES D'ESPAGNE. Echec que reçoivent les Romains dans l'Espagne Citérieure. Départ de Caton pour l'Espagne. Defcription d'Empories. Ruse de Caton. Il remporte une victoire sur les Espagnols. Il désarme tous les Peuples en deçà de l'Ebre , & fait abbattre toutes les murailles des Villes. Eloge de Caton. Il va dans la Turdétanie au secours du Préteur. Triomphe de Caton.

L. VALERIUS FLACCUS. M. Porcius Cato.

An R. 557. Av. J.C. 195.

On PEUT regarder la guerre de Nabis comme une suite de celle contre Philippe qui venoit d'être terminée. Je la place ici, pour achever tout de suite ce qui regarde Quintius.

Les dix Commissaires qui avoient sur le roport été envoiés dans la Gréce, étant de que les dix Commissaires

44. 45.

Av. 3.57 retour à Rome, rendirent compte au av. 3.6.195. Sénat de ce qui concernoit la paix Gréce font conclue avec Philippe. Après quoi ils dans le Sénat avertirent les Sénateurs, » qu'on étoit au sujet de Nabis, on » à la veille d'avoir à soutenir une aulassife Quin. tus mante ue faire ce qu'il » tre Antiochus Roi de Syrie; & que jugera à pro. ... les Etoliens, nation inquiéte, & » pleine de mauvaise volonté contre » les Romains, étoient dans la dis-» position de prendre les armes con-"tre eux, & de se joindre à Antio-» chus. « Je différe à parler des mouvemens qui amenérent cette guerre, pour réunir ensemble tous les événemens qui la regardent, & les montrer fous un même point de vûe. Ces Commissaires ajoutérent, » Que la Gréce » nourrissoit elle-même dans son sein " un dangereux ennemi dans la per-» fonne de Nabis, actuellement Ty-» ran de Sparte, & qui le deviendroit » bientôt de toute la Gréce s'il le pou-"voit; Tyran infâme par fon avarice » & par sa cruauté, qui égaloient tout » ce que l'antiquité avoit vû de plus » affreux en ce genre. « Après que l'on eut lontems discuté s'il y avoit assez de fondement pour lui déclarer fur le champ la guerre, ou si l'on fe

VALERIUS ET PORCIUS CONS. 5
contenteroit de laisser à Quintius la li. An. R. 557berté de faire, fur cet article, ce qu'il Av. J.C. 1955
jugeroit le plus convenable à la République; on s'en tint à ce dernier parti, &
l'on abandonna le tout à sa prudence,

Tous les peuples de la Gréce goû-La guerre toient dans un tranquille repos les contre Nabis eft réfolue douceurs de la paix & de la liberté, dans l'Affon-& n'admiroient pas moins dans cet blée des Alétat la tempérance, la justice, & la qués à Corinmodération du Vainqueur Romain, the par Quinqu'ils avoient admiré auparavant son courage & son intrépidité dans la guerre. Les choses étoient dans cette situation, lorsque Quintius reçut de Rome le Décret qui lui permettoit de déclarer la guerre à Nabis. Sur cela, il convoque l'Assemblée des Alliés à Corinthe, & après leur avoir expliqué de quoi il s'agissoit : Vous voiez , leur dit-il, que le sujet de la présente délibération vous regarde uniquement. Il s'agit de décider si Argos , ville également ancienne & illustre, située au milieu de la Gréce, jouira de la liberté comme les autres villes, ou si nous la laisserons entre les mains du Tyran de Sparte qui s'en est emparé. Cette affaire n'intéresse en rien les Romains, si ce n'est que l'esclavage d'une seule ville ne leur laisse-A iii

ue

An. R. 117. roit pas la gloire pleine & entiére d'aan, J.C. 1251, voir délivré toute la Gréce. Délibérez donc fur ce qu'il y a à faire. Vos réfolutions décideront de ma conduite.

Les fentimens n'étoient pas douteux. Il n'y eut que les Etoliens, qui ne purent s'empécher de faire éclater leur mécontentement contre les Romains, & qui allérent jusqu'à les accuser de manvaise foi, parce qu'ils retenoient Chalcis & Démétriade, dans le tems même qu'ils se vantoient d'avoir rendu la liberté à toute la Gréce. Ils ne s'emportérent pas moins contre tous les autres Allies, sur tout contre les Athéniens, à qui ils reprochoient d'être devenus, de zélés défenseurs de la liberté qu'ils avoient été autrefois, de lâches adulateurs de la puissance Romaine. Les Alliés, indignés d'entendre de tels discours, demandoient qu'on les délivrât aussi du brigandage des Etoliens, qui n'étoient Grecs que par le langage, mais qui par les mœurs & par le caractére étoient de vrais barbares. Comme la dispute s'échausoit, Quintius-les réduisit à ne parler que sur l'affaire propofée; & il fut résolu d'un consentement unanime, qu'on déclareroit la guerre à Nabis Tyran de Sparte, s'il

VALERIUS ET PORCIUS CONS. 7
refusoit de laisser Argos dans son an Av. R. 557cienne liberté; & chacun promit d'enAv.J.C. 191voier de promts secours : ce qui s'exécuta sidélement.

Aristéne, Général des Achéens, joignit Quintius près de \* Cléones avec dix mille homines de pié, & mille chevaux. Philippe envoia, de son côté, quinze cens hommes, & les Thessaliens quatre cens chevaux. Le frère de Quintius arriva aussi avec une slote de quarante galéres, à laquelle les Rhodiens & le Roi Euméne joignirent les leurs. Un grand nombre de Lacédémoniens exilés se rendirent au camp des Romains, dans l'espérance de recouvrer leur patrie. Ils avoient à leur rête Agésipolis, à qui le Roiaume de Sparte appartenoit de droit. Encore enfant, il en avoit été chasse par le Tyran Lycurgue après la mort de Cléomène.

On avoit songé d'abord à commencer la campagne par le siège d'Argos : s'approche de mais Quintius jugea plus à propos de en somet le marcher droit au Tyran. Celui-ci Line XXXIV. avoit eu soin de bien fortister Sparre, 24-39. entourant la ville d'un fossé; d'une palissade, & d'un rempart; & il avoit

<sup>\*</sup> Ville de l'Argolide dans le Péloponnése.

An. R. 517. fait venir de Créte mille foldats d'éli-Ar.J.C. 125. te , qu'il joignit aux mille autres qui étoient déja dans fes troupes. Il avoit encore à fa folde trois mille étrangers, & outre cela dix mille hommes du pays , fans compter les llotes.

· Nabis prit en même tems des mefures pour se précautionner contre les mouvemens intérieurs & domestiques. Aiant fait venir le peuple sans armes à l'Assemblée, & aiant posté à l'entour ses satellites armés, il déclara, » que la conjoncture présente l'obli-» geant de prendre des précautions » extraordinaires pour sa propre sû-» reté, il alloit faire arréter & enfer-" mer un certain nombre de citoiens. » Qu'il aimoit mieux empécher ceux » qui lui étoient suspects de le trahir, » que de punir leur trahison. Que dès » qu'on auroit repoussé les ennemis » du dehors, de la part desquels il n'y » avoit pas beaucoup à craindre si le » dedans étoit tranquille, il relâche-» roit ces prisonniers. « Il en nomma environ quatre-vingts, qui étoient les principaux de la jeunesse, les enferma en lieu fûr, & la nuit suivante les sit tous égorger. Il fit aussi mourir dans les villages plusieurs Ilotes, soupçonnés

VALERIUS ET PORCIUS CONS. 9
d'avoir voulu passer chez les ennemis. An. R. 557.
Aiant ainsi jetté la terreur dans les es. Av. J.C. 197.
Aiant ainsi jetté la terreur dans les es. Av. J.C. 197.
Prits, il songeoit à se désendre courageusement, bien résolu de ne point fortir de la ville dans le mouvement où elle étoit, & de ne point hazarder une bataille contre des troupes beaucoup

fupérieures en nombre.

Quintius s'étant avancé jusqu'à l'Eurotas, qui coule presque sous les murs de la ville, & travaillant à y établir son camp, Nabis détacha contre les ennemis ses troupes étrangéres. Comme les Romains ne s'attendoient pas à cette sortie, parce que jusques-là personne ne les avoir inquiérés dans leur marche, ils surent mis d'abord un peu en désortre : mais, soutenus par le secours qui survint dans le moment, ils se rétablirent bientôt, & repousséent l'ennemi jusques dans la ville.

Le lendemain, Quintius aiant conduit ses troupes en ordre de bataille, le long de la riviére & de la ville, quand l'arriére-garde sur passée, Nabis la sit attaquer par ses étrangers. Alors les Romains aiant sait volte face, le choc sur très-rude de part & d'autre: mais ensin les étrangers su-

12

e9 ćs

AV

Ar. R. 517. rent enfoncés, & mis en fuite. Les Achéens, qui connoissoient le pays, les poursuivirent vivement dans la campagne, & en firent un grand carnage. Quintius se campa près d'Amycles, & après avoir ravagé toutes les belles campagnes qui étoient aux environs de la ville, il retourna camperfur les bords de l'Eurotas, & de là fit le dégât dans les vallons fitués au pié du mont Taygéte, & dans les terres

voisines de la mer. Prise de Gy- Dans le même tems, le frére du Prothium par le consul qui commandoit la flote Romaine, forma le siége de \* Gythium, Liv.XXXIV. 39.

place alors très-forte & très-importante. Les flotes d'Euméne & des Rhodiens survinrent fort à propos : car les affiégés fe défendoient avec un grand courage. Le Proconful amena aussi quatre mille hommes d'élite. Enfin, après une longue & vigoureuse résistance, la ville se rendit.

Entrevue de La prise de Gythium allarma le Nabis & de Tyran. Il envoia un héraut à Quin-Quintius. Liv. ibid. 30. tlus pour lui demander une entrevûe, qui lui fut accordée. » Outre plusieurs

» autres raisons que Nabis faisoit va-» loir en sa faveur, il insista fortement

<sup>\*</sup> Cette ville étoit le port des Lacedémoniens.

VALERIUS ET PORCIUS CONS. 11 » sur l'alliance presque encore toute Av. R. 557 » récente, que les Romains, & Quin-» tius lui même, avoient faite avec » lui dans la guerre contre Philippe: " alliance, sur laquelle il devoit d'au-» tant plus compter, que les Romains » se donnoient pour de fidéles & re-» ligieux observateurs des Traités, » auxquels ils fe vantoient de ne don-» ner jamais atteinte. Que de sa part, » il n'y avoit rien de changé depuis » le Traité : qu'il étoit le même qu'il-" avoit toujours été auparavant, & " qu'il n'avoit donné aux Romains au-» cun sujet de plainte & de reproche. « Ce raisonnement étoit concluant, & pour dire le vrai, Quintius n'avoit rien de solide à y opposer. Aussi, en lui répondant, ne fit-il que se répandre en plaintes vagues, & que lui reprocher son avarice, sa cruauté, sa tyrannie. Mais, lors du Traité, étoit il moins avare, moins cruel, moins tyran? Il ne fut rien conclu dans cette premiére entrevûe.

es

ie, urs

ent

Le lendemain, Nabis convint d'abandonner la ville d'Argos, puisque les Romains l'exigeoient; comme aussi de leur rendre les prisonniers & les transfuges. Il pria Quintius, s'il avoit

A vj

Nabis

An. R. 117 quelques autres demandes à lui faire, Quintius de les mettre par écrit, afin qu'il en pût délibérer avec ses amis. Quintius améne les Allies à fon en étant convenu, tint Conseil avec avıs, qui étoit d'accor- les Alliés. » La plupart étoient d'avis der la paix à » de continuer la guerre contre Na-Liv.XXXIV. . bis , laquelle ne pouvoit être glo-33. 34. " rieusement finie qu'en exterminant » le Tyran, ou du moins la tyrannie: » qu'autrement on ne pouvoit comp-» ter que la liberté eût été rendue à » la Gréce. Que les Romains ne pou-» voient point faire d'accord avec Na-» bis, sans le reconnoitre solennelle-» ment, & fans autorifer son usurpa-» tion. " Quintius inclinoit pour la paix. » Il craignoit que le siège de " Sparte ne traînât en longueur. Pen-» dant ce tems-là la guerre d'Antio-» chus pouvoit éclater tout à coup, » & n'auroit-on pas alors besoin de » toutes les forces & des Romains &, » des Alliés, pour les opposer à un » ennemi si puissant? " Telles étoient les raisons qu'il alléguoit pour déterminer à un accommodement. Peutêtre que des vûes particuliéres se joignoient à celles du bien public. craignoit qu'un nouveau Consul n'eût pour département la Gréce, & ne vînt

VALERIUS ET PORCIUS CONS. 13 lui enlever la gloire de terminer par An. R. 1574 une victoire complette une entreprise

qu'il avoit si fort avancée.

Voiant que ses raisons faisoient peu d'impression sur l'esprit des Alliés, il feignit de se rendre à leur avis, & par ce détour il les amena tous dans le sien. A la bonne heure, dit-il, affiégeons Sparte, puisque vous le jugez à propos, & n'épargnons rien pour faire réussir notre entreprise. Comme vous savez que souvent les siéges traînent plus en longueur qu'on ne voudroit, arrangeons-nous pour prendre ici nos quartiers d'hiver, s'il le faut : ce parti est digne de votre courage. J'ai suffisamment de troupes pour venir à bout du siège: mais, plus le nombre en est grand, plus nous avons besoin de vivres & de convois. L'hiver qui approche ne nous offre qu'une terre toute nue, & nous laisse sans fourages. Vous voiez de quelle étendue est la ville, & combien par conséquent il nous faut de béliers, de catapultes, & d'autres machines de toutes sortes. Ecrivez chacun à vos villes, afin qu'elles nous fournissent abondamment & promtement tout se qui nous sera nécessaire. Il est de notre honneur de pousser vivement ce siège , & il nous seroit hon-

Aw. R. 157-teux , après l'avoir commencé, d'être Ar. I.C. 195 obligés de le quitter. Chacun alors faifant fes réflexions sur le parti que l'on proposoit, aperçut bien des dissicultés qu'il n'avoit pas prévûes, & sentit combien la proposition qu'ils alloient faire à leurs villes y seroit mal reçue, horsque les particuliers se verroient obligés de contribuer du leur aux frais de la guerre. Ainsi, changeant tout d'un coup de sentiment, ils laisser au Général Romain la liberté de faire ce qu'il jugeroit le plus utile pour le bien de sa République, & pour celui des Alliés.

Conditions Alors Quantius aiant tenu un Conde pair pro-feil auquel il n'appella que les preporter à Namiers Officiers de l'armée, convintLiv. XXIV. avec eux des conditions de paix qu'on

31.

pouvoit offrir au Tyran. Les principales étoient : » Qu'avant dix jours » Nabis évacueroit Argos aussi bien » que les autres villes de l'Argolide, » où il avoit des parnisons. Qu'il res-

» où il avoit des garnisons. Qu'il res-» titueroit aux villes maritimes tou-

» tes les galéres qu'il leur avoit pri-» ses, & ne conserveroit pour lui que » deux félouques à seize rames. Qu'il

" rendroit aux villes alliées du Peuple

» Romain tous leurs prisonniers, leurs

VALERIUS ET PORCIUS CONS. 11 ranfuges, & leurs esclaves. Qu'il AN. R. 157. » rendroit aussi aux Lacédémoniens » bannis leurs femmes & leurs enfans » qui voudroient les fuivre, sans pour-» tant les y obliger. Qu'il donneroit » cinq otages au gré du Général Ro-» main, du nombre desquels seroit " fon fils. Qu'il paieroit actuellement » cent talens d'argent, (cent mille écus) " & dans la fuite cinquante chaque » année pendant le cours de huit ans. " On accordoit une tréve de six mois, » pour envoier de part & d'autre des » Ambassadeurs à Rome, & y faire » ratifier le Traité.

Aucun de ces articles ne plaifoit au Tyran, mais il sut surpris, & se trouvoit heureux qu'on n'ent point parlé de faire revenir les bannis. Ce Traité, quand on en sur le détail dans la ville, excita un solévement général. Ceux qui avoient épousé les semmes des bannis, les esclaves mis en liberté par le Tyran, les soldats même, s'en plaignoient tous hautement. Ainsi il ne sut plus mention de paix, & la guerre recommença tout de nouveau.

е,

que

Quintius alors songea à pousser vivement le siège, & commença par d'aiant pas eu examiner la situation & l'état de la tius pousse

An. R. 557 ville. Sparte avoit été lontems sans Av.J.C. 195. murailles, & n'avoit point voulu avoir sége de spar- d'autre · fortification que le courage

de ses citoiens. Ce \* n'étoit que depuis que les Tyrans y dominoient, qu'on y avoit bâti des murs, & cela seulement dans les endroits qui étoient ouverts & d'un facile accès : tout le reste n'étoit défendu que par sa situation naturelle, & par des corps de troupes qu'on y plaçoit. Comme l'armée de Quintius étoit fort nombreuse, ( elle montoit à plus de cinquante mille hommes, parce qu'il avoit fait venir toutes les troupes de terre & de mer ) il résolut de s'étendre tout autour de la ville, & de l'attaquer en même tems de tous côtés, & pour y jetter la terreur, & pour mettre les assiégés hors d'état de se reconnoitre. En effet, tout étant attaqué dans le même moment, & le danger étant égal de toutes parts, le Tyran ne savoit quel parti prendre, ni quels ordres donner, ni où il faloit envoier

\* Il y avoit un peu plus | Gréce; enfaise lorsqu'elle de cent ans que Sparte avoit | fut attaquée par Démécommencé à le fortifier de truis, puis par Pyrrhus, murs, premitement lorsf. Enfin Nobits y ajoute de que Cassandre, l'un des fac nouvelles fortifications. cesseurs d'Attann tre, ettre- Justin. Paulan. qua plusieurs villes dans la

VALERIUS ET PORCIUS CONS. 17 du fecours, & il étoit tout hors de AN. R. 157lui. Av. J.C.195.

Les Lacédémoniens foutinrent quelque tems l'attaque des assiégeans qui étoient entrés dans la ville, tant que l'on combattit dans des défilés & dans des lieux étroits. Leurs traits cependant & leurs javelots avoient peu d'effet , parce qu'étant fort serrés , ils n'avoient pas les bras libres pour les lancer fortement. Les Romains gagnant toujours du terrain, se sentirent tout d'un coup accablés de pierres & de tuiles, qu'on jettoit sur eux du haut des toits. Mais aiant mis leurs boucliers sur leurs têtes, ils s'avancérent ainsi en tortue, sans que ni les traits ni les tuiles pussent leur nuire en aucune façon. Quand ils furent arrivés dans des rues plus larges, alors les Lacédémoniens ne pouvant plus soutenir leur effort, ni tenir devant eux, prirent la fuite, & se retirérent dans les lieux les plus élevés & les plus escarpés. Nabis, croiant la ville prise, cherchoit avec grande inquiétude comment & de quel côté il pourroit s'échaper. Pythagore, un des principaux Officiers de son armée, sauva la ville. Il fit mettre le feu aux édifi-

u-

en

nt

ſa-

or-

ier

Av. J.C. 195. maisons furent bientôt enslammées: l'incendie gagna en peu de tems, & la fumée seule étoit capable d'arréter les ennemis, en les aveuglant, & les mettant hors d'état d'agir. Les Romains étoient accablés, non seulement d'une grêle de tuiles & de pierres, mais encore de la chute des folives & des pontres brûlantes qui se détachoient de moment à autre. pourquoi ceux qui étoient encore hors de la ville, & qui se préparoient à y entrer, s'éloignérent promtement des murailles; & ceux qui y étoient entrés les premiers, craignant que les flammes qu'ils apercevoient derriére eux ne leur fermassent toute issue, en sortirent au plus vîte. Quintius, dans ce désordre inopiné, fit sonner la retraite, & après s'être vû presque maître de la place, il fut contraint de ramener ses troupes dans le campi

Les trois jours suivans, il profita
de la terreur qu'il avoit jettée dans la
ville, tantôt en entreprenant de nouvelles attaques, tantôt en faisant fermer différens endroits, pour ôter aux
assiégés toûte issue & toute espérance

» his com de se sauver. Nabis se voiant sans res-

VALERIUS ET PORCIUS CONS. 19
fource, députa Pythagore vers Quin-Am. R. 517tius, pour ménager un accommodemet. La pix
ment. Le Proconful refusa d'abord de ui et accorl'écouter, & lui ordonna de fortir du diec
camp. Mais le suppliant s'étant jetté 42.
à ses genoux, & remettant le fort de
Nabis à la discrétion des Romains,
obtint ensin pour son Maître la tréve
aux mêmes conditions qui lui avoient
auparavant éré prescrites. L'argent sut
compté sur le champ, & les otages re-

mis entre les mains de Quintius. Pendant tous ces mouvemens, les Argos re-Argiens, qui, sur les nouvelles qu'ils re-couvre sa hcevoient l'une sur l'autre, comptoient tius y préside déja Lacédémone prise, se rétablirent aux seur Néeux-mêmes en liberté, & chassérent . Ibid. leur garnison. Quintius, après avoir accordé la paix à Nabis, & pris congé d'Euméne, des Rhodiens, & de son frére, qui retournérent à leurs flotes, se rendit à Argos, qu'il trouva dans des transports de joie incroiables. La célébration des Jeux Néméens, qui n'avoit pu se faire au tems marqué à cause du trouble des guerres, avoit été différée jusqu'à l'arrivée du Général Romain & de fon armée. Ce fut lui, comme nous l'avons déja raporté, qui en fit les honneurs, &

An. R. 157 qui y distribua les prix : ou plutôt ce Av. J.C. 195 fut lui qui fut le spectacle. Les Argiens furtout ne pouvoient lever les yeux de dessus celui qui avoit entrepris cette guerre exprès pour eux, qui les avoit délivrés d'une dure & honteuse servitude, & qui venoit de les faire rentter. dans leur ancienne liberté, dont ils goutoient toute la douceur avec un sentiment d'autant plus vif, qu'ils en avoient été lontems privés.

Alliés au su fible plaisir la ville d'Argos réunie à Nabis. Ibid.

jet du Traité leur Ligue, & rétablie dans tous ses priviléges. Mais un Tyran maintenu au milieu de la Gréce, & la fervitude qui s'étoit comme retranchée dans Lacédémone d'où elle étoit toujours en état de se faire craindre, laissoient dans les esprits une inquiétude qui troubloit la joie commune.

Les Achéens voioient avec un fen-

Pour les Etoliens, on peut dire que la paix accordée à Nabis étoit leur triomphe. Depuis cet honteux & indigne Traité, car ils l'appelloient ainsi, ils décrioient par tout les Romains. Ils faisoient remarquer que dans la guerre contre Philippe on n'avoit mis bas les armes, & cesse de poursuivre à toute outrance ce Prince, qu'après l'avoir VALERIUS ET PORCIUS CONS. 21
obligé de fortir de toutes les villes de As. R. 517.
La Gréce. Qu'ici l'Ufurpateur étoit confervé dans la possession tranquille de
Sparte, pendant que le Roi légitime,
(ils entendoient Agésspolis) qui avoit
se vi fous le Proconsult, & tant d'illustres citoiens de Sparte, étoient condannés à passer le reste de leur vie dans
un triste exil. En un mot, que le Peuple Romain s'étoit rendu le protecteur

Les Etoliens dans ces plaintes, qui n'étoient point sans sondement, bornoient leurs vûes aux seuls avantages de la liberté: mais, dans les grandes affaires, il faut tout envisager, & se contenter de ce que l'on peut exécuter avec succès, sans vouloir tout embrasser à la fois. C'étoit la disposition de Quintius; comme lui-même le fera obser-

ver dans la fuite.

& le satellite du Tyran.

Quintius retourna d'Argos à Elatie,
d'où il étoit parti pour cette guerre pendant l'hicontre Sparte. Nous avons raconté d'a ver, régle le
vance, à la fin du tome précédent, Gréce.
qu'il emploia tout l'hiver à rendre la 18.
justice aux peuples, à réconcilier enl'un. in
tr'elles les villes, à appaiser les inimitiés quinter les premiers citoiens, & à récablir
par tout le bon ordre, ce qui étoit le véritable fruit de la paix, la plus

ôt ce giens ix de cette

avoit fervintrer nt ils

ils en

fennie à us fes ntenu itude

1s Lars en dans ibloit

e que leur % inninsi, s. Ils

s. Ils nerre is les oute 22 CORNELIUS ET SEMPRON. CONS.

AN. R. 558. glorieuse occupation du Vainqueur, AV. J. G. 194. & une preuve certaine que la guerre n'avoit été entreprise que par des motifs justes & raisonnables.

Beaudiscouts Au commencement du printems, de Quintius Quintius se rendit à Corinthe, où il dans l'Assembléedes Alhés avoit convoqué une Assemblée géné-à Corinthe, rale des Députés de toutes les villes. Liv. ibid. 48-Là il leur représenta comment Rome

s'étoit prétée avec joie & empressement aux priéres de la Gréce qui avoit imploré son secours, & avoit fait avec elle une alliance, dont il espéroit que l'on n'auroit pas lieu de se repentir. Il parcourut en peu de mots les actions & les entreprises des Généraux Romains qui l'avoient précédé, & raporta les siennes avec une modestie qui en relevoit le mérite. Il fut écouté avec un applaudissement général, excepté lorsqu'il vint à parler de Nabis, où l'Assemblée, par un murmure modeste, fit sentir sa surprise & sa douleur, de ce que le Libérateur de la Gréce avoit laissé dans le fein d'une ville aussi illustre que Sparte, un Tyran, non seulement insupportable à sa patrie, mais redoutable à toutes les autres villes.

Quintius, qui n'ignoroit pas la disposition des esprits à son égard sur CORNELIUS ET SEMPRON. CONS. 23
ce fujet, crut devoir rendre compre An. R. 518,
de fa conduite en peu de mots. 31 IAV.J.G. 194,
3 avoua qu'il n'auroit point falu en3 tendre à aucune condition de paix
3 avec le Tyran, fi cela avoit pu fe
4 faire fans rifquer la perte entière de
5 Sparte: Mais, qu'y aiant lieu de crain3 dre que la ruine de Nabis n'entraî5 nât celle d'une ville fi confidérable,
3 il avoit paru plus fage de laisser le
5 Tyran affoibli & hors d'état de nui5 re, que de hazarder de voir peutêtre
5 la ville périr par des remédes trop
6 violens, & par les efforts mêmes que
6 l'on feroit pour la fauver.

eur,

ierre

mo-

ems,

où il

réné-

illes.

lome

avoit

avec

que

ir. Il

tions

Ro-

porta

ui en

avec

cepté

, où

leste,

: , de

avoit

illuf-

eule-

mais

es. dif-

fut

» l'on feroit pour la fauver. " Il ajouta à ce qu'il avoit dit du " passé, qu'il se préparoit à partir pour " l'Italie, & à y faire retourner toute " l'armée. Qu'avant dix jours ils en-» tendroient dire qu'on auroit retiré " les garnisons de Démétriade & de " Chalcis; & qu'il alloit, à leurs yeux. » rendre aux Achéens la Citadelle de " Corinthe. Qu'on verroit par là lef-» quels étoient plus dignes de foi des " Romains ou des Etoliens; & si ces » derniers avoient eu raison de répan-" dre par tout, que l'on ne pouvoit " plus mal faire que de confier sa liber-" té au Peuple Romain, & que l'on n'a24 Cornelius et Sempron, Cons.

4n. R. 558. voit fait que changer de joug en reav.J.C. 194., cevant les Romains pour maîtres au " lieu des Macédoniens. Mais que l'on

» savoit que les Etoliens ne se pi-» quoient pas de discrétion & de sages-» se, ni dans leurs discours, ni dans » leurs actions.

" Que pour ce qui regardoit les autres Peuples, il leur recomman-» doit de juger de leurs amis par les » actions, & non par des paroles; » & de bien discerner à qui ils de-» voient se fier , & contre qui ils de-» voient se tenir en garde. Il les ex-" horta à user modérément de la li-» berté en leur représentant, Que re-" tenue dans de justes bornes, elle, » étoit salutaire aux particuliers auf-» si bien qu'aux villes : que , sans ce " tempérament, elle devenoit à char-» ge aux autres, & pernicieuse à ceux » qui en abusoient. Que les prin-» cipaux des villes , que les différens " Ordres qui les composent, que les » villes .elles - mêmes en général .. » s'appliquassent avec loin à garder. " mutuellement une parfaite union. " Que tant qu'elles demeureroient "unies, ni Roi ni Tyran ne pour-» roient rien contre elles. Que la dif-» corde

CORNELIUS ET SEMPRON. CONS. 25

corde & la fédition ouvroient la AN. R. 558.

porte à tous les dangers & à tous

les maux, parce que le parti qui fe

n'ent le plus foible au dedans, chern'ent le plus foible au dedans, chern'ent de l'appui au dehors, & aime n'mieux appeller l'étranger à fon fen'e cours, que de céder à ses conci-

o toiens.

2U

on oi-

eſ-

ıns

nles '

es ; de-

de-

exli-

16.

lle

uſ-

ce

ar-

eux

rin-

ens

les

al,

der

011.

ent

111

lis-

rde

"Il termina son discours en les con"jurant avec bonté & tendresse d'en"tetenir & de conserver par leur sage
"conduite la liberté dont ils étoient
"redevables à des armes étrangéres;
"& de faire connoitre au Peuple Ro"main, qu'en les rendant libres, il
"n'avoit pas mal placé sa protection
"& se se bienfaits.

Ces avis furent reçus comme les avis d'un pére. Tous, en l'entendant parler ainfi, pleuroient de joie, & Quintius lui-même ne put retenir ses larmes. Un doux murmure marquoit les sentimens de toute l'Assemblée. Ils fe regardoient les uns les autres, pleins d'admiration dece qu'ils venoient d'entendre, & s'exhortoient à graver profondément dans leur mémoire & dans leur cœur des conseils qu'ils devoient respecter comme des oracles.

Enforce Onincine acoust

Ensuite, Quintius aiant fait faire Lesesclaves
Tome VII. B

#### 16 CORNELIUS ET SEMPRON. CONS.

AN. R. 558. filence, leur demanda de s'informer Av J.C. 1941. exactement de ce qui pouvoit rester Romains, ré. dans la Gréce de citoiens Romains esfactuels à Quintius, dans la Gréce de les lui envoier en Thestradus à Quintius, falie dans l'espace de deux mois. Il

falie dans l'espace de deux mois. Il leur représenta qu'il ne seroit pas honnête pour eux-mêmes de laisser en esclavage ceux à qui ils devoient leur liberté. Tous se récriérent avec applaudissement, & rendirent graces en particulier à Quintius de ce qu'il avoit bien voulu les avertir d'un devoir si juste & si indispensable. Le nombre de ces esclaves étoit fort grand. Ils avoient été pris par Annibal dans la guerre Punique, & comme les Romains n'avoient pas voulu les racheter, il les avoit vendus. Il en couta à l'Achaïe seule cent talens, c'est-à-dire cent mille écus, pour rembourser aux maîtres le prix des esclaves, pour chacun desquels on paioir cinq cens deniers, c'està dire deux cens cinquante livres. Le nombre par conséquent montoit ici à douze cens. Qu'on juge par proportion de tout le reste.

Quintius fait L'Assemblée n'étoit pas encore finie, sortis les gat qu'on vir la garnison descendre de la nisons de L'Citadelle, puis sortir de la ville. Quin-Citadelle de tius la suivit de près, & se retira au Coriante,

CORNELIUS ET SEMPRON. CONS. 27 milieu des acclamations des peuples, An. R. 158. milieu des acclamations des peupies, Av.J.C. 194. qui l'appelloient leur fauveur & leur Av.J.C. 194. de Chalçis, libérateur, & faisoient mille vœux au & de Déméciel pour lui.

ormer

ins el-

hon-

parti-

bien

juste

e ces

pient

n'a-

haie

aille

est-

ie.

Il tira pareillement les garnisons de Chalcis & de Démétriade, & y fut recu avec les mêmes applaudissemens. De là il passa en Thessalie dans le desfein, non seulement de rendre la li-affaires de berté aux villes de cette contrée, mais d'y rétablir une forme de gouvernement supportable, après la confusion & le désordre qui y avoient régné jusqueslà. Car ce n'étoient pas seulement les malheurs des tems, ou la tyrannie des Rois, qui avoient causé parmi eux ces troubles; mais encore leur caractère naturellement inquiet & remuant, n'y aiant jamais eu parmi eux, depuis leur origine jusqu'au tems dont nous parlons; & même jusqu'à celui où écrivoit Tite-Live, ni Assemblée particuliére dans chaque ville, ni Etats généraux de toute la nation, qui n'eussent été troublés par le tumulte des partis & des féditions. Il fe régla principalement sur le revenu des particuliers pour choisir des Juges, & pour former un Sénat : persuadé qu'un des moiens les plus efficaces pour rétablir le bon

Ibid.

Theffalie.

Ibid.

Il régle les

28 CORNELIUS ET SEMPRON. CONS.

AN. R. 558. ordre parmi ce peuple, étoit de met-Av. J.C. 194. tre le crédit & la puissance entre les mains de ceux qui, par la situation de leur fortune, avoient le plus d'intérêt à maintenir la paix & la tranquillité dans la Nation.

Mort de Nabis. Liv. XXXV.

Nabis ne profita pas lontems de la paix qui lui avoit été accordée. Quelques années après, aiant rompu le Traité qu'il avoit fait avec les Romains, les Achéens, à qui Flamininus, en partant pour Rome, avoit fort recommandé de veiller sur ce Tyran, l'attaquérent fous la conduite du célébre Philopémen, & après l'avoir battu dans un combat, l'obligérent de se tenir renfermé dans sa ville. Quelque tems après, Alexaméne, fous prérexte de lui amener un fecours d'Étoliens, le tua par trahifon. Philopémen étant accouru aussitôt, obligea Sparte d'entrer dans la ligue des Achéens. Nous traiterons ces faits dans la fuite avec un peu plus d'étendue.

Quintius aiant réglé les affaires de Quintius retourne à Ro-la Thessalie, passa par l'Epire, vint à me,&cy reçoit me, & reçoit Orique, s'embarqua pour l'Italie, & arriva à Rome, où toutes ses troupes triomphe. Liv.XXXIV. se rendirent aussi. Le Sénat lui donna 52.

audience hors de la ville, comme

CORNELIUS ET SEMPRON. CONS. 19 c'étoit la coutume; & après qu'il eut An. R. 518. rendu un compte exact de tout ce Av. J.C. 1940 qu'il avoit fait, les Sénateurs lui décernérent, d'un consentement unanime, l'honneur du triomphe qu'il avoit si bien mérité. La cérémonie dura trois jours, pendant lesquels il fit passer en revûe devant le peuple les précieuses dépouilles qu'il avoit amassées dans la guerre contre le Roi de Macédoine. Démétrius fils de Philippe, & Arméne fils de Nabis, étoient parmi les otages, & ornoient le triomphe du vainqueur. Mais ce qui en faifoit le plus bel ornement, étoient les citoiens Romains délivrés d'esclavage, qui suivoient le char la tête rase, en figne de la liberté qui venoit de leur être rendue. Il fit distribuer à chacun de ses soldats vingt-cinq deniers, (douze livres dix fols : ) le double aux Centurions, le triple aux Cavaliers.

0-

s,

e-

ir

<u>-</u>le

cé-

en

:re

115.

ite

de

[ à

J'ai déja averti que je me donnois la liberté de différer ou d'anticiper certains faits, sans m'astreindre à raconter année par année ce qui s'est passé, pour ne point trop couper la suite d'une même histoire, & pour en exposer les divers événemens sous un même point de vûe. Les dattes

B iij

30 C. CORNEL. Q. MINUC. CONS.

CES DEUX CONSULS avoient eur

AN. R. 118. qui sont toujours à la marge facilitent Av. J.C. 194. le moien de raprocher les uns des autres, quand on le voudra, les faits qui ont concouru pour le tems. Je reviens donc fur mes pas.

C. CORNELIUS CETHEGUS. An. R. 555. Av. J. C. 197. O. MINUCIUS RUFUS.

Heureux foc-

la Gaule.

29-31.

cès des deux pour département la Gaule. Après Confu's dans avoir rempli les devoirs ordinaires de Liv. XXXII. religion, ils partirent tous deux pour leur province. Cornélius marcha par le plus droit chemin contre les Infubriens, qui étoient actuellement sous les armes avec les Cénomans leurs alliés. Bresse ( Brixia ) étoit la capitale de ceux-ci, & Milan des Infubriens. Q. Minucius, prenant fur la gauche, tourna vers la mer, & s'avancant du côté de Génes, attaqua d'abord les Liguriens. Tout lui réussit parfaitement. Déja il avoit réduit sous la puissance Romaine toutes les nations qui sont en deçà du Pô, excepté les Boiens & les Ilvates, dont les premiers étoient Gaulois, & les autres Liguriens. On faisoit monter à quinze le nombre des bourgades qui s'étoient renduce, & à vingt mille celui de leurs C. CORNEL. Q. MINUC. CONS. 31
habitans. De là le Conful mena fes Lé-Av. R. 1976
gions fur les terres des \* Boïens.

Peu avant son arrivée, les Boiens avoient passé le Pô avec leur armée, & s'étoient joints aux Cénomans & aux Infubriens pour opposer toutes leurs forces réunies aux ennemis, qu'ils croioient aussi devoir se joindre pour les attaquer. Mais, quand ils apprirent que l'un des deux ravageoit leurs terres, ils y retournérent pour les défendre. Cependant les Insubriens & les Cénomans se campérent sur les rives du fleuve Mincio; & le Conful Cornélius environ à cinq mille pas au dessous d'eux. Celui-ci, aiant gagné les Cénomans, les engagea à demeurer dans l'inaction pendant que l'on en seroit aux mains. Le combat se donna. Les Insubriens surent pleinement défaits. On prétend qu'ils laifsérent sur la place trente-cinq mille hommes, & qu'il y en eut près de six mille de pris, avec cent trente drapeaux, & plus de deux cens chariots. Les villes des Cénomans, qui s'étoient engagées dans la révolte des Insubriens, se soumirent aux vainqueurs.

<sup>\*</sup> Leur capitale ésoit Bononia ( Boulogne ).

12 C. CORNEL. Q. MINUC. CONS.

Les Boïens, qui étoient retournés An. R. 555. Av. J.C. 197. chez eux, aiant appris la pleine défaite des Insubriens, n'oférent point hazarder un combat contre Minucius. & se répandirent dans les places de leur pays. Sur ces nouvelles, les Ilvates, peuple de Ligurie, se rendirent sans tenter une inutile résistance. Les Consuls informérent le Sénat de ces heureux fuccès. On ordonna que les temples feroient ouverts pendant quatre jours, & que pendant ce tems là on rendroit aux dieux des actions de graces pour tous ces avantages, qu'ils regar-doient comme un effet fensible de leur protection.

Ouand les deux Confuls furent de LeTriomphe en accorde a retour à Rome, le Sénat leur donna fuls, & refusé audience dans le temple de Bellone. à l'autre Liv.XXXIII. lls demandérent tous deux ensemble

22. 21.

que le Sénat leur accordat le triomphe pour les avantages qu'ils avoient remportés sur les ennemis de la République. Pour lors, deux Tribuns du Peuple déclarérent qu'ils ne permettroient pas qu'ils fissent leur demande en commun', n'étant pas raisonnable que la même récompense fût accordée-à des services qui ne la méritoient pas également. Quelque bon témoi-

C. CORNEL. Q. MINUC. CONS. 33 gnage que Cornélius rendît à Minu-An. R. 555. cius, ne craignant point de diminuer Ay.J.C. 197. sa gloire en la parrageant avec son Cellégue; il falut, après de longues contestations, faire la demande séparément. Le Triomphe fut accordé à Cornélius, pour avoir vaincu les Insubriens & les Cénomans. Quant à Minucius, il ne put obtenir du Sénat le même honneur. Mais il s'en dédommagea en triomphant de son autorité privée sur le mont Albain, à l'exemple de quelques autres Généraux, qui s'étoient trouvés dans le même cas que lui.

L. FURIUS PURPUREO.
M. CLAUDIUS MARCELLUS.

Av. J.C. 196.

Le s'en faloit bien que les Gaulois, Nouvelles fi l'on en excepte les Cénomans, fus-défaites des fent pleinement foumis, & se regardat Lieuxxille fent comme entiérement vaincus. Ils 36. 6 37 donnérent encore de l'exercice aux nouveaux Consuls. Dans un premier combat, Marcellus, attaqué par les Boïens, perdit trois mille hommes. Il répara bientôt cette perte. Aiant passé, il mena ses troupes dans le territoire de Come, où les Insubriens étoient campés avec les habitans du

14 FURIUS ET MARCELLUS CONS.

An. A. 556 pays, à qui ils avoient fait prendre les armes. Il fe donna un combat, dans lequel, si l'on en croit un Historien, (Valerius Antias ) Marcellus tua aux ennemis plus de quarante mille hommes, leur prit cinq cens drapeaux, quatre cens trente-deux chariots, & un grand nombre de colliers d'or, dont il en offrit un d'une pesanteur extraordinaire à Jupiter Capitolin. Ce jour même le camp des vaincus fut forcé & pillé. Quelques jours après la ville de Come fut prise, & vingt-huit Châteaux

se rendirent tout de suite.

Les deux Consuls aiant réuni leurs troupes, passérent dans le pays des Liguriens, où les Boiens les suivirent. Il s'y livra un fecond combat, où il parut bien, dit Tite-Live, que la colére peut béaucoup pour animer la valeur. Car les Romains, indignés que les Gaulois ne cessassent point de les fatiguer par leurs révoltes, & songeant beaucoup moins à vaincre qu'à se venger, s'abandonnérent de telle sorte à leur ressentiment, qu'à peine laissérentils échaper un feul des ennemis, qui pût annoncer la défaite de ses compagnons.

Quand on eut reçu à Rome les let-

FURIUS ET MARCELLUS CONS. 35

tres des Confuls qui contenoient la An. R. 556
nat ordonna que pendant trois jours
on rendît aux dieux des actions de
graces dans tous les temples. Peu de
jours après, Marcellus revint à Rome,
où le triomphe lui fut décerné fur les
Insubriens & fur les habitans de Come.
Il laiss à fon Collégue l'espérance de
triompher des Boïens.

L'année fuivante, le Conful Valerius Liv. XXXIV.
Flaccus remporta aufli une victoire fur 27.

les Boiens.

ux

n-

х,

un

nt

1

le

ux

Scipion l'Africain fut Consul pour la Livaxxiv. feconde sois en l'année 5,8.º Il semble 44. 47. avoir dédaigné de se mesurer avec des ennemis peu dignes de lui. Il laissa à son Collégue Ti. Sempronius la gloire trop aisse de vaincre les Insubriens & les Boïens. Elle lui couta pourtant sort cher. Attaqué d'abord très-vivement dans son camp, il perdit beaucoup de monde pour les repousser: mais ensin il les miten suite. & les tailla en pièces. Il demeura sur le champ de bataille onze mille Gaulois, & cinq mille

La guerre des Gaulois & des Liguriers controlles étoit devenue par raport aux Roles Gaulois.

mains comme une guerre anniverfaire: Liv. XXXV

36 Cornelius et Minucius Cons.

AN. R. 519. mais elle éclara avec plus de violence, Av. J.C. 193. & causa plus de terreur dans l'année où nous entrons, qui est la 559 de Rome, qu'elle n'avoit fait auparavant. Sur la nouvelle que l'on reçut que quinze mille Liguriens étoient entrés fur les terres de Plaisance, & avoient mis tout le pays à feu & à fang, s'étant avancés jusqu'aux murailles mêmes de la Colonie & aux rives du Pô, & qu'à leur exemple les Boïens étoient sur le point de fe soulever : le Sénat déclara qu'il y avoit TUMULTE. C'étoit une formule qui marquoit l'importance de la guerre, & qui avoit lieu particuliérement dans celle contre les Gaulois, comme je l'ai déja observé ailleurs. Alors toute exemtion cessoit, & l'on avoit droit de faire prendre les armes aux citoiens même qui avoient un privilége pour en être exemts dans les guerres ordinaires.

Liv. XXXV. L'espérance du butin attiroit tous
les jours de nouvelles troupes aux Gaulois, & déja il s'étoit assemblé autour
de Pise plus de quarante mille hommes.
L'arrivée du Consul Minucius avec son
armée sauva la ville. Les ennemis aussitôt allérent camper au delà du sleuve
Arno. Le Consul les y suivit dès le

CORNELIUS ET MINUCIUS CONS. 37 lendemain, & campa à mille pas d'eux. An. R. De son poste il défendoit les terres des Av. I.C. 191 Alliés, en tombant sur les troupes que

les ennemis envoioient pour les ravager : mais il évitoit de leur donner bataille, comme ils le fouhaitoient, ne comptant pas affez fur ses troupes, qui étoient levées nouvellement, & ramaf-

sées de différens endroits.

ćε

de

nī.

ue

rés

ent

int

le

ara

ne

de

ić-

is.

IIS.

on:

uu

les

uc

nc

L'autre Conful, L. Cornelius Merula, en passant sur les confins de la Ligurie, avoit conduit son armée dans le pays des Boiens, où il faisoit la guerre contre ces peuples tout autrement que son Collégue ne la faisoit contre les Liguriens. C'étoit lui qui présentoit la bataille aux Boiens, & ceux-ci n'osoient l'accepter, aimant mieux voir leurs terres ravagées, que de s'exposer aux risques d'une action générale. Le Conful aiant défolé tout le pays par le fer & par le feu, en fortit. & marcha vers Modéne. Les Boiens le suivirent sans bruit; & pendant la mit, aiant passé au delà du camp du Conful, ils s'emparérent d'un défilé par où il lui faloit nécessairement passer, & où ils comptoient le surprendre. Mais le Consul aiant découvert leur dessein, & éviré les embuches qu'on

28 CORNELIUS ET MINUCIUS CONS.

AN. R. 159-lui préparoit, marcha contre eux, & Av. J.C. 193. les obligea d'en venir à un combat. Il fut long & fanglant. Enfin les Boïens furent mis en déroute, & taillés en piéces. Quatorze mille demeurérent sur la place : près d'onze cens furent faits prisonniers : on prit deux cens douze drapeaux, & soixante-trois chariots. Les Romains achetérent assez cher cette victoire. Ils perdirent cinq mille hommes, tant de leurs citoiens que des Alliés, parmi lesquels se trouvoient plusieurs Officiers de marque.

Sur la fin de l'année les troupes de Le Conful Minucius dé-la République se virent deux fois extrême danger posées à un grand danger dans la Lipar la coura-gurie. Premiérement les ennemis attadiesse des Nu-quérent le camp des Romains, & fu-

mides. Liv. ibid. 11, rent fur le point de s'en rendre maîtres. Peu de jours après, le Consul s'étant engagé dans un défilé, les Liguriens s'emparérent de l'issue par où il lui faloit fortir. Minucius voiant le chemin fermé par devant, se mit en devoir de retourner sur ses pas : mais une partie de leurs troupes avoit auffi bouché la gorge par où il étoit entré; ce qui rappella dans l'esprit des troupes le souvenir des embuches de Caudium, & en retraça à leurs yeux l'image. Le Con-

CORNELIUS ET MINUCIUS CONS. 39 ful avoit parmi les troupes auxiliaires AN. R. 19 de son armées environ huit cens Nu-Av.J.C. 13 mides. Celui qui les commandoit, vint le trouver, & s'offrit de s'ouvrir un passage à travers les ennemis, & de délivrer l'armée, ajoutant qu'il en avoit un moien fûr. Minucius le combla de louanges, & lui promit de bien récompenser un service n important. Aussirôt les Numides montent à cheval, & se mettent à caracoller jusqu'aux corpsde-garde des Liguriens, sans cependant faire aucune attaque. Au simple coup d'œil, rien n'étoit plus méprisa-ble que cette Cavalerie. Tant hommes que chevaux, ils étoient petits & maigres. Les Cavaliers étoient fans ceintures, & n'avoient pour armes que de fimples javelots. Les chevaux fans mords, couroient d'une façon difforme, aiant l'encolnre roide, la tête basse & allongée. Pour augmenter ce mépris, ils se laissérent tomber à dessein de dessus leurs chevaux, se donnant en spectacle, & s'exposant à la risée de l'ennemi. Les Liguriens, qui d'abord se tenoient fur leur garde dans leurs postes, prêts à se défendre si on les eur attaqués, se déchargérent la plupart de leurs armes, & se mirent à re-

iens

rent rent

ing

iens

que.

ex-Li-

res.

etis

fa-

· de

en

12-

Discount Gentals

40 CORNELIUS ET MINUCIUS CONS.

Av. J.C. 199. garder, les bras croisés, un spectacle qui les faisoit rire. Cependant les Numides caracolloient de côté & d'autre, puis s'enfuicient, & revenoient sur leurs pas, s'avançant toujours peu à peu vers la sortie du défilé, comme s'ils étoient emportés malgré eux, & qu'ils n'eussent pu retenir leurs chevaux. Enfin, piquant des deux, ils forcérent les Liguriens de s'ouvrir, & de les laisser passer. D'abord ils mirent le feu aux premiéres maisons qu'ils rencontrérent, & ensuite au premier bourg qui se trouva sur leur route, & à plusieurs autres de même, tuant tous ceux qui leur tomboient sous la main. Les Liguriens, du lieu où ils étoient campés, aperçurent premièrement la fumée de ces incendies; un moment après ils entendirent les cris des malheureux qu'on brûloit & qu'on massacroit dans les bourgs & dans les villages; & enfin les vieillards & les enfans, qui avoient pu échaper à la fureur des Numides, vinrent jetter l'allarme & l'épouvante dans tout le camp. Alors la plupart des Liguriens, sans prendre conseil ni attendre l'ordre de personne, courent chacun de leur côté, pour défendre leurs

CORNELIUS ET MINUCIUS CONS. 41
proches & leurs biens. En peu d'heu-An. R. 559;
res le camp fe trouva abandonné; & le
Conful, délivré du péril, continua fon
chemin, & arriva où il avoit dessein de
fe rendre.

Nu-

itre.

nme

, &

che-

rir,

ils

on.

ter

UE

re

L'année suivante, (560) le même Liv. XXXV. Minucius remporta une victoire assez importante sur les Liguriens. Et leurs terres surent bientôt après ravagées soil par le Conful Quintius: pendant que, d'un autre côté, Domitius son Collégue soumit une partie des Boiens.

L'acharnement des peuples de Li- Acharnegurie contre les Romains tenoit quel-ment turicux que chose de la fureur. Ils avoient mis Liv XXXVI. fur pié ( année 561 ) une armée, en 38. faisant usage de ce qu'ils appelloient la Loi Sacrée, par laquelle les soldats s'engageoient, avec les plus terribles sermens, à ne sortir du combat que vainqueurs. Ils vinrent tout d'un coup pendant la nuit fondre fur le camp du Proconful Minucius. Ce Général tint fes foldats fous les armes jufqu'au jour, fort attentif à empécher que l'ennemi ne forçât par quelque endroit ses retranchemens, où il se tint renfermé. Dès que le jour parut, il sortit sur eux par deux portes en même tems. Mais il ne repoussa pas les Liguriens

41 CORNELIUS ET ACILIUS CONS.

An. R. (61. par ce premier effort, comme il l'aAn. J. C. 151. voit especiale de la disputérent la victoire
pendant plus de deux heures. Enfin,
épuisés des fatigues du combat, & d'une
longue veille, ils ne purent résister plus
lontems à des troupes toutes fraîches
qui se succédoient continuellement les
unes aux autres; & la crainte étoufant
en eux le souvenir de leurs sermens,
ils tournérent ensin le dos. Il y eut,
de leur part, quatre mille hommes de
tués; & les Romains n'en perdirent pas
trois cens.

victoire & Environ deux mois après, le Conful triomphe du P. Cornelius Scipion, furnommé Nafica fur les fica, gagna une grande bataille contre Boittas. l'armée des Boiens, & demeura maître

l'armée des Boiens, & demeura maître de leur camp. Ils se foumirent sur le champ. Le Consul ses obligea de lui donner des otages, & leur ôta la moitié de leurs terres, asin que, le Peuple Romain y envoiât des Colonies, s'il le jugeoit à propos. Il partir aussité pour Rome, après avoir congédié son armée, & lui avoir marqué un jour pour se rendre auprès de la Ville, & triompher ensuite avec lui. Car il ne doutoit point qu'on ne lui accordât le Triomphe : ce qui souffrit pouttant plus de difficulté qu'il ne pensoit. Le

Cornelius et Acilius Cons. 43 lendemain donc de son arrivée, il con-An. R. 161. voqua le Sénat dans le temple de Bel-Av. J.C. 1910 lone; & après avoir fait le récit de la victoire qu'il avoit remportée, il demanda qu'on lui permît d'entrer triomphant dans la Ville. P. Sempronius Blesus Tribun du Peuple, » reconnois-» sant qu'il étoit fort digne de cet » honneur, dit qu'il n'étoit pas d'avis » qu'on le lui accordat fur le champ. » Qu'il s'étoit un peu trop hâté de con-» gédier son armée, & de revenir lui-» même à Rome. Qu'ils auroient pu » rendre de grands services à la Répu-" blique, en passant dans la Ligurie; » & qu'il seroit fort à propos d'y ren-» voier le Consul & ses Légions, afin » qu'ils achevassent de domter les Li-» guriens. Que ce seroit le tems alors » de lui accorder le Triomphe.

1'2-

toire ifin.

une plas

ches

it les

ıfant

ens,

eut,

es de

t pas

nful

Na-

ntre

aître

ır le

oitié

Ro-

oour

21-

our

ou-

r le

ant

Le

Le Consul répondit, » Que le sort » ne lui avoit pas donné la Ligurie » pour province, mais le pays des » Boïens. Qu'il avoit vaincu ces peu- » ples en bataille rangée, avoit pris » leur camp, & sorcé deux jours après » toute la nation à se rendre. Que c'é- » toit d'eux qu'il demandoit à triom- » pher, & non des Liguriens. Qu'au » reste on ne devoit pas s'étonner que

44 CORNELIUS ET ACILIUS CONS. An. R. 561. " l'armée victorieuse ne trouvant plus » d'ennemis dans la province, fût re-» venue à Rome pour y honorer le » Triomphe de son Général. Que de » la renvoier, comme le Tribun le » proposoit, ce seroit pour elle une-» honte & une flétrissure qu'elle n'a-" voit point certainement méritée, » non plus que lui. Que pour ce qui " le regardoit personnellement, il se » trouvoit trop honoré pour toute sa » vie du glorieux témoignage que le » Sénat lui avoit rendu en le choisis-» fant comme le plus homme de bien » de la République, pour recevoir la » Mére des dieux. Que ce feul titre, » quand on n'y ajouteroit pas celui » de Consul & de Triomphateur, suf-» firoit pour rendre son nom célébre » dans tous les siécles. « Des remontrances si raisonnables, non seulement mirent tous les Sénateurs dans ses intérêts, mais engagérent même le Tribun à se désister de son opposition. Ainsi il triompha des Boïens d'une maniére plus honorable encore pour lui, que s'il n'y avoit trouvé aucune difficulté.

Affaires d'EG. APRÈS avoir parcouru les affaires pague. de la Gaule & de la Ligurie, je passe

FURIUS ET MARCELLUS CONS. 45
maintenant à celles de l'Espagne. On AM. R. 5012
ne peut pas dire qu'elle ait été absolu.
ment sans guerre pendant les quatte
années que Philippe occupa principalement les armes Romaines, puisque Liu XXXII.
Cn. Cornelius qui y avoit été envoié 50.6XXXIII.
en 552, remporta dans l'année 556 27.
dont nous allons parler, le petit Triomphe pour les heureux succès qu'il avoit
eus en Espagne. Mais ces guerres
avoient été peu considérables, comme
on le peut conjecturer par le silence

re-

une

ée,

r la

bre

o#1-

ent

in

TI-

on.

ne

ne

res

de Tite-Live. Peu de tems après que le Traité de Echec reçu paix avec Philippe avoit été conclu , dans l'Espa-la joie que causoit cet heureux évé-re. nement fut un peu troublée par les Liv.XXXIII? triftes nouvelles que l'on reçut d'Espagne. Elle formoit deux provinces: l'Espagne Citérieure, qui étoit en deçà de l'Ebre; & l'Espagne Ultérieure, qui étoit au delà. On apprit » que le Pré-" teur C. Sempronius Tuditanus avoit » été défait dans la province Citérieu-» re; que son armée avoit été battue " & mise en fuite; & que dans cette » action il avoit été tué plusieurs per-" fonnes de marque. Que Tuditanus " lui-même aiant été enlevé de def-» fus le champ de bataille dangereu46 VALERIUS ET PORCIUS CONS.

Ax. R. 556. ", fement bleffé, étoit mort peu de Av. J.C. 196. ", jours après.

AN. R. 557. L. VALERIUS FLACCUS. Av. J.C. 195. M. Porcius Cato.

Caton eut pour département l'Espagne Citérieure. Avant qu'il parsit pour s'y rendre, il s'éleva à Rome une célébre contestation au sujet de la Loi Oppia, à laquelle il eut grande part. J'en parlerai dans la suite, après que j'aurai raporté ses expéditions guerriéres.

Départ de Après que cette dispute eut été ter-Gaton pour minée, Caton partit avec vingt-cinq LEVAXXIV. galéres, dont les Alliés en avoient sour-

ni cinq, & se rendit au \* Port de la Lune, où il avoit ordonné à son armée de se rendre. Aiant fait ramasser le long de la côte tous les bâtimens qui s'y trouvérent, de quelque espéce qu'ils sussers, et leur commanda de le suivre au port de Pyrénée, d'où son dessein étoit d'aller aux ennemis avec toute sa flote. Il arriva à \*\* Empories, où il mit tous ses soldats à terre, excepté ceux çui devoient servir sur mer.

\* Au golfe de Spécia sur | \*\* Ampourias , ville la côte de Genes. d'Espagne en Catalogne,

VALERIUS ET PORCIUS CONS. 47 Il y avoit à Empories deux villes AN. R. 557. séparées par un mur, dont l'une étoit Description occupée par des Grecs originaires de d'Empories, Phocée, comme les Marfeillois, & l'autre étoit habitée par des Espagnols. Il est étonnant que des étrangers, exposés d'un côté aux incursions maritimes, & de l'autre aux attaques des Espagnols, nation féroce & belliqueuse, aient pu se maintenir si lontems le long de cette côte, & conserver leur liberté. On ne peut attribuer cet effet merveilleux qu'à la vigilance & à la discipline, que rien n'entrerient davantage parmi les foibles, que la crainte qu'ils ont d'être surpris par des voisins plus puissans qu'eux. La partie du mur qui donnoit sur la campagne étoit très-bien fortifiée, n'aiant qu'une seule porte, dont la garde étoit confiée à quelqu'un des Magistrats, qui ne l'abandonnoit jamais. Pendant la nuit, il y avoit toujours un tiers des citoiens postés sur les murailles pour les garder. Et ils s'acquittoient de ce devoir, dans lequel ils se succédoient les uns aux autres, non par forme & pour obéir à la Loi, mais avec autant de soin,

de vigilance, & d'exactitude, que si les ennemis eussent été à leurs portes. 48 VALERIUS ET PORCIUS CONS.

Av. R. 557- Ils ne recevoient aucun Espagnol dans Av.J.C. 195 leur ville, & ne s'en éloignoient euxmêmes que rarement, & avec précaution: mais ils avoient pleine liberté de fortir du côté de la mer. A l'égard de la porte qui donnoit fur la ville des Espagnols, ils ne sortoient jamais par là qu'en grand nombre; & c'étoit ordinairement ce tiers des habitans qui avoient gardé les murs pendant la nuit. Voici les raisons qui les engageoient à sortir. Les Espagnols, peu faits à la navigation, étoient ravis de commercer avec cette nation, en achetant d'elle les marchandises étrangéres qu'elle apportoit dans ses vaisseaux; & en lui vendant à son tour ce que les récoltes leur fournissoient au delà de leur nécessaire. Ce besoin mutuel qu'ils avoient les uns des autres, ouvroit aux Grecs l'entrée de la ville Efpagnole. Ce qui contribuoit encore à leur sûreté, c'étoit la protection des Romains, dont ils cultivoient l'amitié avec autant de zéle & de fidélité que les Marseillois, quoiqu'ils ne fussent pas si puissans qu'eux. Et c'est par cette raison qu'ils reçurent alors le Consul & son armée avec beaucoup d'empresfement & de joie.

M. Helvius

VALERIUS ET PORCIUS CONS. 49

M. Helvius, qui avoit défait les Ant. R. 1970. Celtibériens dans l'Espagne Ultérieu-L'DI S. 1951. re, & pris la ville \* d'Illiturgis, étant 10, retourné à Rome, reçut l'honneur du petit Triomphe; & Q. Minutius, qui avoit commandé dans l'Espagne Citrérieure, sut honoré du grand Triom-

phe.

Pendant que le Consul étoit campé Ruse de Caassez près d'Empories, des Ambassa-ton. deurs du Prince des Illergétes vin-il-13. rent le trouver, accompagnés de fon Frontin. IV. fils, » pour lui demander du secours » contre les rebelles, sans quoi ils n'é-» toient pas en état de leur résister. » Ils lui représentérent que cinq mille-» hommes suffiroient pour défendre » fon pays, & que l'ennemi ne les-" verroit pas plutôt paroitre, qu'il se » retireroit. Caton répondit qu'il étoit » touché du péril & des inquiétudes. » de ce Prince: mais, qu'aiant dans » fon voifinage un fi grand nombre " d'ennemis, avec lesquels il étoit tous » les jours à la veille d'en venir aux-» mains, il ne pouvoit, sans s'exposer » à un danger manifeste, affoiblir son » armée en la partageant. « Les Députés aiant entendu ce discours, se

<sup>\*</sup> Ville d'Espagne dans l'Andalousie.
Tome VII.

O VALÉRIUS ET PORCIUS CONS.

AN R. 1571 prosternérent aux pies du Consul, " le conjurant de ne pas abandonner " leur pays dans le trifte état où il " se trouvoit réduit. Car que devien-" droient-ils, s'ils étoient rejettés par " les Romains? Qu'ils n'avoient point " d'autres Alliés qu'eux, point d'autre » ressource dans tout l'univers. Qu'ils » auroient pu se mettre à couvert du " malheur qui alloit les accabler , s'ils » avoient voulu manquer de fidélité, " & fe foulever avec les autres. Mais » qu'ils avoient méprifé toutes les me-» naces de leurs voifins, dans l'espé-» rance que les Romains seroient assez » puissans pour les défendre. Que si, » contre lenr attente, ils se voioient » abandonnés, & que le Consul fût » inexorable à leurs priéres, ils pre-" noient les Dieux & les hommes à » témoin que c'étoit malgré eux qu'ils a entreroient dans la révolte des au-» tres peuples d'Espagne, & que si " c'étoit une nécessité pour eux de » périr, du moins ils ne périroient n pas feuls.

Caton les renvoia ce jour - là fans aucune réponfe. Il se trouva agité toute la nuit de deux pensées également inquiétantes. Il anroit bien youlu ne

VALERIUS ET PORCIUS CONS. 51
pas abandonner ses Alliés, & en mê-Ar. R. 557Av. J.C. 195.
the tems il auroit souhaité ne point

me tems il auroit fouhaité ne point partager ses troupes. Il voioit de part & d'autre de grands inconvéniens. Enfin il prit son parti. Il répondit le lendemain aux Députés, que, quoiqu'il craignît de s'affoiblir en prétant aux autres une partie de ses troupes. cependant il avoit plus d'égard au péril qui les menaçoit, qu'à la situation où il se trouvoit lui-même. Il fait avertir le tiers des foldats de chaque Cohorte de faire cuire des vivres, & de les potter dans les vaisseaux; & les Capitaines des vaisseaux de se tenir prêts à partir trois jours après. Aiant donné ces ordres, il renvoia deux des Ambassadeurs pour en avertir le Roi des Illergétes, & retint auprès de lui le fils de ce Prince, en le comblant d'amitié & de présens. Il ne laissa point partir les Ambassadeurs, qu'ils n'eussent vû les soldats embarqués.

Tout cela n'étoit qu'une feinte & une ruse. Caton, ne pouvant sournir actuellement aux Alliés le rensort de troupes qu'ils demandoient, avoit imagnié ce moien de leur en donner au moins l'espérance. Il a savoit que sou-

a Sociis frem pro re oftentandam cenfet. Sæpe

52 VALERIUS ET PORCIUS CONS.

AN. R. 517. vent, fur tout dans la guerre, l'apparence produit le même effet que la réalité même, & que la feule idée d'un
fecours, que l'on n'a point encore,
mais fur lequel on croit devoir compter furement, fuffit pour infpiret des
fentimens de confiance & de hardielle.
En effet, cette nouvelle annoncée dans
le pays comme indubitable, perfuada,
non-feulement aux lllergétes, mais encore aux ennemis, que le fecours des
Romains étoit près d'arriver; & les
rebelles fe retirérent fur le champ.

victoire remcomme la faison permettoit de se portée par Caportée par Camettre en campagne & d'agir, Caton
pagnols près alla camper à mille pas d'Empories; & 
de la ville de là, en laissant toujours une partie

Liv.XXIV de ses soldats dans son camp pour le
23-16.

garder, il envoioir le reste piller les terres des ennemis, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Ils firent si bonne guerre, que les Espagnols n'osoient plus sortir de leurs sorteresses. Quand il se fut suffisamment assuré de celle des ennemis, il assembla ses troupes, & leur ditt:» Que jusques-là elless étoient vana pro vertis, manime los troupes, de leur ditt:» Que jusques-là elless étoient vana pro vertis, manime l'est propies d'autre, l'est se dentem se aliquid aussissi l'ando arque audendo servatum. L'iv.

1 Gorgl

VALERIUS ET PORCIUS CONS. 53 » contentées de piller les ennemis, An. R. 1677. » qu'il s'agissoit maintenant de les com-

» battre, & de s'enrichir, non plus des » fruits de leurs campagnes, mais des » dépouilles de leurs villes. Qu'il étoit » honteux aux Romains qu'on leur » disputât la possession d'un pays dont » ils s'étoient vûs tout récemment les » maîtres. Qu'il faloit le recouvrer les » armes à la main, & forcer ces peu-» ples, qui savoient mieux se soulever » avec témérité, que soutenir la guerre » avec constance, à reprendre le joug » qu'ils avoient seconé. » Les voiant tous pleins d'ardeur, il leur déclara que dès la nuit suivante il les conduiroit au camp des ennemis. En attendant, il leur ordonna de prendre de la nourriture & du repos.

Après avoir confulté les Aufpices, il partitau milieu de la nuit pour s'emparer du poste qu'il avoit en vûe avant que les ennemis s'en aperçussent, & stit passer de la camp des ennemis. Son desfein étoit, comme il le déclara à ses soldats, de les mettre dans la nécessité et vaincre, ne leur laissant d'autre ressource, ne leur laissant d'autre ressource que leur courage. Quand le jour parut, après avoir mis ses troupes en

54 VALERIUS ET PORCIUS CONS.

Av. J. C. 1955 qu'au pié des retranchemens de l'ennemi. Ces Barbares, étonnés de voir l'armée Romaine à leur dos, courent aux armes. Les trois Cohortes se retirérent promtement, comme elles en avoient reçu l'ordre, pour engager les Espagnols, par cette fuite simulée, à fortir de leurs retranchemens. Et cela arriva en effet. Pendant qu'ils s'agitent & se donnent beaucoup de mouvement pour se mettre en bataille, Caton, qui avoit eu le tems de ranger les siens dans le meilleur ordre, fond fur eux avant qu'ils aient pu prendre leurs postes. Il fit d'aborde avancer contr'eux la Cavalerie des deux ailes. Mais celle de la droite aiant été sur le champ repoussée, & s'enfuiant, commençoit à jetter le défordre dans l'Infanterie même. Alors le Consul ordonna à deux Cohortes choisies de passer derriére l'aile droite des ennemis, & de se montrer à leur dos avant que l'Infanterie en vînt aux mains de part & d'autre. Ce mouvement jetta d'abord la terreur parmi les Espagnols, qui se voioient en mê-me tems attaqués de front & par derrière : mais ils firent une vigoureuse

VALERIUS ET PORCIUS CONS. 55 réfiftance. Après avoir épuifé leurs AN. R. 552. traits & leurs javelots, ils en vinrent

aux mains, & le combat recommença avec une nouvelle ardeur. Caton s'apercevant que les siens commençoient à se lasser, fit avancer quelques Cohortes de réserve pour les soutenir & les ranimer. Comme c'étoient des foldats encore tout frais, & qui attendoient le fignal avec impatience, ils avoient un grand avantage fur des troupes épuisées de fatigues par un combat qui avoit déja duré lontems. Ainsi, rangés en pointe, ils enfoncent les Espagnols, les font plier, & enfin les mettent entiérement en déroute; en sorte que s'étant dispersés dans la campagne, ils tâchoient de regagner leur camp.

Caton les voiant dans un tel désordre, donne ordre à la seconde Légion qu'il avoit laissée au corps de réserve, de marcher de pié ferme au camp des ennemis pour y donner l'assaut. Les vainqueurs en avoient déja commenté l'atraque. Le Consul, qui étoit attentif à tout, voiant moins d'ennemis à la porte qui étoit à sa gauche, y court à la rête des Princes & des Hastaires de la seconde Légion. Ceux qui dé-

16 VALERIUS ET PORCIUS CONS.

Av. R. 557-fendoient cette porte ne purent ré-Av.J.C. 195- fifter à la vigueur avec laquelle elle

fut attaquée; & les autres, voiant que les Romains étoient entrés dans leurs lignes, & qu'ils alloient être maîtres de leur camp, commencérent à jetter par terre leurs drapeaux & leurs armes, & cournrent aux portes opposées pour se sauver. Mais, comme elles étoient trop étroites pour recevoir la foule de ceux qui s'y jettoient , les foldats de la seconde Légion tombent sur eux, & en font un grand carnage, tandis que les autres pillent le camp. Tite-Live dit qu'un Historien ( c'est Valére d'Antium ) affuroit qu'il étoit resté ce jour-là quarante mille Espagnols sur la place. Mais le même Tite-Live, en plus d'un endroit, accuse cet écrivain d'être fujet à exagérer, & même à mentir : & a Caton, qui certainementn'étoit point soupçonnéd'affoiblir ses avantages, s'étoit contenté de dire qu'il y avoit eu beaucoup d'ennemis de tués, sans en marquer le nombre.

Les peuples, après cette victoire, vinrent de plusieurs côtés reconnoitre la puissance des Romains; & lorsque Caton arriva à Tarragone, toute la

a Cato ipfe, haud fane detractator laudum fuarum,&c

VALERIUS ET PORCIUS CONS. 57
partie de l'Espagne située en deça de An. R. 557.
l'Ebre, & appellée pour cette raifon Citérieure, paroissoit entiérement
domtée.

Les corps l'étoient, mais non les caton décocurs; ce qui parut par les révoltes farme tons rétiérées de certains peuples, les que les, deça de l'Eraprès s'être foumis, reprenoient les bre, de file abbattes tonarmes dès que le Consul étoit éloignétes ses munification, craignant que les autres n'en les des vils, fissent autant, prit le parti de désar-17, 18. mer tous les Espagnols qui habitoient Aprè debelle met deça de l'Ebre. Ces nations féro-

ces, pour qui ce n'étoit pas vivre, que de vivre sans manier les armes, furent si fensibles à cet affront, que plusieurs fe donnérent volontairement la mort. Le Consul, averti de cette résolution désespérée, fit appeller les Sénateurs de toutes les villes, & les aiant assemblés, Il est plus de votre intérêt que du nôtre, leur dit-il, que vous demeuriez paisibles & soumis, puisque toutes vos révoltes ont toujours causé plus de malheurs à vos peuples, que de peine à nos armées. Le seul moien que je trouve d'arréter vos soulévemens, c'est de vous mettre dans l'impossibilité de vous soulever. Mon dessein est d'emploier la voie la plus douce pour vous réduire à cette 18 VALERIUS ET PORCIUS CONS.

An. R. 557 heureuse nécessité. C'est à vous de m'aider Av.J.C. 195. en cela de vos conseils. Je suis disposé à fuivre celui que vous me donnerez , préférablement à tout autre. Voiant qu'ils demeuroient dans le silence : Je vous donne, dit-il, quelques jours, pour faire là-dessus vos réflexions. Comme à une feconde assemblée ils ne lui donnoient pas plus de réponse, il prit son parti par lui-même; & , les retenant , felon toute apparence, auprès de lui, il envoia dans toutes les villes du pays des courriers, qui devoient, dans un même jour & à une même heure, remertre entre les mains des anciens des. lettres de la part du Consul. Elles portoient ordre de détruire dans le jour même toutes leurs fortifications, avec menace de réduire en captivité ceux qui n'obéiroient pas sur le champ. Dans l'incertitude où chaque ville étoit fi de pareils ordres avoient été fignifiés aux autres, ou s'ils n'étoient que pour elle seule, & dans l'impossibilité où elles. se trouvoient toutes de prendre confeil, & de concerter ensemble; elles se déterminérent à obéir, & l'ordre fut exécuté en un même jour par la plupart des peuples. Dès que Caton en eut été informé, il partit pour fouVALERIUS ET PORCIUS CONS. 59
mettre ce qui restoit de rebelles, & AN. R. 557.
il en vint facilement à bout.

Dans la disposition à la révolte où étoient presque tous les peuples, parce qu'après avoir goûté la douceur de la liberté, tout joug leur étoit devenu insupportable, Caton se crut obligé, pour le bien même de la province, de leur ôter toute ressoutce & tout moien de résistance. On reconnut en effet, que pour peu que l'on eût tardé, le foulévement seroit devenu général; & l'on vit, dans cette occasion, de quel prix est l'habileté d'un Général. Le ª Conful, en qui les lumières de l'esprit égaloient la fermeté du courage, voioit & examinoit tout par ses yeux, & donnoit une attention entière aux entreprifes importantes, sans négliger les moindres affaires. Il ne se contentoit pas de prevoir ce qu'il convenoit de faire, & de donner ensuire ses ordres anx Officiers subalternes : il exécutoir la plus grande partie de ses projets par luimême. Il n'y avoit personne dans tou-

a In Confule ca vis ani- do imperaretque que im mi acque ingenii fuit, ut rem ellent, fed pleraque omnia maxima minima-lipfe per fe transgeret, ueç que per se adret atque in quemquan omnium agetet: nec cogitaret mo-) gravius severiusque, quam

Eloge d

60 YALERIUS ET PORCIUS CONS.

Av. R. 357: te l'armée de qui il exigeat plus de Av.J.C. 187 peine & de fatigue qu'il ne s'en imposoit à lui-même, prenant toujours pour son partage ce qu'il y avoit de plus pénible. Il se piquoit de ne le point céder au moindre des soldats pour la frugalité, le travail, les veilles. Ensin il n'avoit rien dans l'armée qui lui sût particulier & le distinguât des autres, que l'honneur du comman-

dement.

Caton va Le Préteur P. Manlius, qui avoit été dans la Turdonné à Caton pour fecond & pour étalea au fe aide, faifoit la guerre contre les Turteur.

Liv. XXIV. détans, qui, fontenus de dix mille Celribériens, lui donnoient bien des affaires. Il en écrivit au Conful, & lui demantal du fecours. Caton y marcha auflitôt. Ne pouvant attirer les ennenis au combat, il s'avança dans un pays qui n'avoit point encore reffenti les malheurs de la guerre, & y mit tout à fau 8 à less Angala audit

ennemis au combat, il s'avança dans un pays qui n'avoit point encore reffenti les malheurs de la guerre, & y mit tout à feu & à fang. Après quelques autres expéditions, aiant laissé au Préteur la plus grande partie de fon armée, il ne retint avec lui que sept Cohortes, avec lesquelles il retourna

in semetipsum, imperium nec quicquam in exercium axerceret; parsimonia, & suo pracipui, prater havigiliis, & labore, cum ukimis militum certaret; haberet. VALERIUS ET PORCIUS CONS. 61 du côté de l'Ebre, où il foumit de Av. R. 157- nouveau quelques peuples qui s'étoient foulevés en son absence.

Caton étant retourné à Rome y re- Triomphe cut l'honneur du Triomphe. C'étoit de Caton.

l'année de Rome 558.

Il y eut encore les années suivantes quelques mouvemens dans l'Espagne, mais il nes'y passa rien de considérable.

## S II.

Contestations dans Rome au sujet de la Loi Oppia. Discours du Consul Caton en faveur de cette Loi. Discours du Tribun Valére contre la Loi. Elle est abrogée. Printems facré. Places distinguées pour les Sénateurs dans les Jeux. Rumeur qu'excite la distinction des places accordées aux Sénateurs dans les spectacles. Réglement contre l'usure. Ambassade des Rhodiens vers Antiochus Roi de Syrie. Réponse des Commissaires de Rome aux Ambassadeurs d'Antiochus. Ambaffade des Romains vers ce Prince. Retour des dix Commissaires à Rome. Ils marquent qu'il faut se préparer à la guerre contre Antiochus. Annibal devient Suspect aux Romains. Ambassadeurs

62 VALERIUS ET PORCIUS CONS.

envoiés de Rome à Carthage. Annibal fort de Carthage , & fe fauve. Il varouver Antiochus à Ephéfe. Difcours d'un Philosophe en préfence d'Annibal. Conférence entre Quintius & les Ambassifiadeurs d'Antiochus , qui fur fans effet. Antiochus prend des mesures avec Annibal pour faire utilement la guerre aux Romains. Contestation entre Massinissa & les Carthaginois laissée indécise par les Députes de Rome. Clôture du lustre. Forte brigue pour le Consulat. Le crédit de Quintius l'emporte sur celui de Scipion l'Africain.

AN. R. 557.
AJ J. C. 255.

L. VALERIUS FLACCUS.
M. PORCIUS CATO.

J'At DIFFÉRÉ jusqu'ici à parlet de la célébre contestation qui s'éleva sous le Comulat de Caton au sujer des bijoux & de la parute des Dames Romaines, à laquelle ce Consul eut une grande part.

Contribution Dans l'intervalle entre deux guerres à Rome au importantes, dont l'ûne (contre Phiniste LaLoi lippe) écoit à peine terminée, & l'au-Livaxxiv, tre (contre Antiochus) étoit fur le point d'éclarer, fusying à Rôme une

point d'éclater, survint à Rome une querelle sur un objet peu considérable VALERIUS ET PORCIUS CONS. 63 en foi, mais qui ne laissa pas d'échau-An. R. 1773; fer beaucoup les esprits. M. Fundanius Ar. J.C. 1981

& L. Valerius Tribuns du Peuple, proposérent la cassation de la Loi Oppia. Elle avoit été établie fous le Confulat de Q. Fabius, & de Ti. Sempronius, dans le plus grand feu de la guerre d'Annibal, & peu après la bataille de Cannes si funeste à la République. Cette Loi défendoit aux Dames de Rome » d'emploier plus d'une » demi-once d'or à leur usage; de » porter des habits de diverses cou-» leurs, & de se faire voiturera Rome, » ou à mille pas à la ronde, dans un » char attelé de chevaux, si ce n'étoit » à l'occasion des facrifices publics. Deux autres Tribuns du Peuple, de la famille des Junius Brutus, prenoient la défense de la Loi, & déclaroient qu'ils ne fouffriroient pas qu'elle fût abrogée.

Il est bon, pour l'honneur des Dames par raport à la question dont il s'agit îci, de se souvenir que dès les premiers tems elles avoient un grand zèle pour le bien public, & peu d'artachement à leurs bijoux, puisqu'elles Livius V. 25. portérent tout leur or & tous leurs

portérent tout leur or & tous leurs ornemens au Trésor pour servir à l'ac-

Aw. R. 577. complissement d'un Vœu sait par CaAw.J.C. 1957. mille à l'occasion de la prise de Veiese.

Le Sénat ne lasse point une si pieuse
& si généreuse libéralité sans récompense, & accorda aux Dames de se
faire conduire aux sacrifices dans un
char distingué & plus honorable, pilento; & en toute occasion, jour de sète
ou non sête, dans un char plus commun, carpento. Il est étonnant que dans
les discours qui vont suivre, on n'ait
point rappellé le souvenir de ce sait

Il y a beaucoup d'apparence que la Loi Oppia, dont Tite-Live n'a point raporté l'établissement dans son lieu, étoit demeurée sans exécution quant au

qui y a tant de raport.

étoit demeurée fans exécution quant au premier article, qui regarde l'or; puifziv.xxv1. que quelques années après la bataille

de Cannes, dans un tems où la République manquant absolument de sonds, sit porter au Trésor public tout l'or se l'argent des citoiens, elle laissa aux Dames une once d'or pour emploier à leur parure. Elles n'étoient donc pas alors réduites à l'unique demi-once que la Loi Oppia leur permettoir. Après ces observations, je reviens au récit du fait.

Plusieurs des Principaux de la ville

VALERIUS ET PORCIUS CONS. 65 'fe joignirent aux Tribuns dans cette An. R. 117. dispute, les uns en faveur de la Loi, Av.J.C. 1951

les autres contre. Le Capitole étoit rempli d'une foule de gens du Peuple, partagés de sentimens aussi bien que les riches. Les Dames, persuadees qu'elles ne devoient point s'astreindre aux régles ordinaires de la bienséance dans une affaire où elles étoient si perfonnellement & si vivement intéressées, se répandoient dans les rues, & assiégeoient tous les passages qui conduifoient à la place publique, priant tous ceux qui descendoient pour s'y rendre, de vouloir bien dans un tems où la République rentroit dans son premier état, & où la fortune des particuliers augmentoit de jour en jour, permettre aux Dames de reprendre aussi leurs anciens ornemens. Elles allérent jusqu'à s'adresser aux Consuls, aux Préteurs, & aux autres Magistrats, pour les conjurer de leur être favorables.

M. Porcius Caton l'un des Confuls, Difcours du inexorable & fourd à toutes leurs prié-Conful Caton res, parla ainsi en faveur de la Loi, la Loi Oppia, dont on proposoit la cassation. Si cha-Liv.XXIV. cun de nous, Messeurs, avoit su conser-i+ver son autorité dans sa maison, & se

An. R. 157-faire rendre par sa semme le respect qui lui est dû, nous serions moins embarrassés aujourd'hui à les contenir toutes dans le devoir. Mais, parce que nous nous sommes laissé donner la loi chez nous, ce sexe impérieux veut nous l'imposer jusques dans la place publique, & après nous avoir vaincu chacun en particulier, elles espérent nous domter tous ensemble & de compagnie. Ignorons-nous qu'il n'y a rien de plus dangereux que de permettre aux Dames de tenir des Assemblées particulières, & de former entr'el. les des brigues & des cabales? Qu'est donc devenue cette ancienne modestie & retenue qui régnoit parmi le sexe? Pour moi, je vous avoue que ce n'a pas été sans rougir que j'ai passé à travers cette foule de femmes pour arriver dans la place publique. Si je n'avois pas été retenu par le respect que j'ai pour chacune en particulier plus que pour toutes en général, & que je n'eusse pas voulu leur épargner la honte de se voir apostrophées par un Consul , je leur aurois assurément adressé la parole. N'avez-vous point de honte, mes Dames, leur aurois-je dit, de courir ainsi de rue en rue, d'assiéger les chemins & les passages, d'adresservos priéres & de faire la cour à des homVALERIUS ET PORCIUS CONS. 67
mes qui ne font point vos maris? Cette AN. R. 117.
grace même dont il s'agit, ne pouviez-

vous pas la demander à vos maris dans le secret de vos maisons? Etes-vous donc plus libérales de caresses en public qu'en particulier, & envers les étrangers qu'à l'égard de ceux à qui seuls vous devez & votre amour, & les marques qui le témoignent? Mais, pour mieux dire, vous seriez-vous seulement informées chez vous de ce qui se passe ici, & quelles sont les loix que l'on casse ou que l'on établit, si vous vous étiez renfermées dans les bornes que la pudeur prescrit à votre sexe? Nos ancêtres n'ont pas permis aux femmes de traiter aucune affaire même particulière sans être autorisées, & les ont toujours tenues sous le pouvoir de leurs péres, de leurs fréres, ou de leurs maris. Et bientôt , si les dieux n'y mettent ordre, nous les admettrons au gouvernement de l'Etat!

Ne croiez pas, Messieurs, que leur unique but soit de recouvrer les avantages que la Loi Oppia leur a retranchés. Elles aspirent à une liberté, ou, pour parler plus juste, à une licence sans bornes. Vous savez par combien de loix comme par autant de freins, nos ancêtres les ont soums soums par leurs maris; & combien

Av. R. (17. nous avons de peine encore, malgré tous Av. I.C. 135; ces liens, à les retenir dans le devoir & dans l'obeissance. Si elles, viennent à bout de rompre ces liens les uns après les autres, il ne vous sera plus possible de les supporter. Dès qu'elles vous seront devenues égales, elles se croiront en droit de vous dominer.

Mais, dira-t-on, tout ce qu'elles demandent, c'est que l'on ne leur impose point une nouvelle servitude : ce n'est point à la justice qu'elles prétendent se soustraire, mais à un esclavage qu'on leur impose injustement. Non , Messieurs : elles ne bornent point là leurs prétentions. En vous forçant d'abroger une Loi, dont vous avez reconnu l'utilité par l'expérience de tant d'années, elles veulent donner atteinte à toutes les autres. Il a n'y en a point qui soit également commode pour tous; & tout ce que l'on se propose quand on en établit quelqu'une, c'est qu'elle foit utile au plus grand nombre des citoiens, & à la République en général. Si ceux à qui une Loi déplaira, ont la liberté de la faire abolir; à quoi servira que le Peuple fasse des réglemens pour

a Nulla lex fatis commoda omnibus est : id modò quaritur, si majo-

VALERIUS ET PORCIUS CONS. 69 être casses parceux contre qui ils auront An. R. 537été faits?

Mais, après tout, quel est donc l'important objet qui allarme si fort aujourd'hui les Dames, & qui les fait courir dans les places tout éperdues, & se méler presque dans les Assemblées du Peuple Romain? Viennent-elles demander qu'on rachette leurs péres, leurs maris, leurs enfans, ou leurs fréres, devenus prifonniers d' Annibal ? Graces aux dieux la République est à couvert de ces calamités & nous espérons qu'elle le sera toujours. Mais cependant, quand le cas est arrivé, vous avez été sourds à de pareilles priéres, quelque légitimes qu'elles fufsent. Si ce n'est pas la tendresse pour leurs proches sc'est peutêtre un motif de religion qui les assemble, pour alier recevoir la Mére des dieux, tout fraichement arrivée de Pessinonte en Phrygie? Car enfin je souhaiterois qu'elles pussent donner quelque raison spécieuse de leur soulévement. Ecoutons-les parler elles-mêmes, Mefsieurs. Nous demandons, disent-elles, qu'il nous soit libre de paroitre à vos yeux tout éclatantes d'or & de pourpre; de passer par la ville , jours de fête & au+ tres, portées sur nos chars, comme triomphantes, & foulant aux piés la Loi

Ax. I.C. 157, qui génoit notre orgueil; enfin qu'on ne mette plus de bornes à nos dépenses, ni à notre luxe. Voila, à proprement parler,

à quoi tendent leurs requêtes.

Je 2 me suis souvent plaint devant vous, Messieurs, du luxe des femmes, & de celui des hommes, autant des Magiftrats que des particuliers. Vous m'avez souvent entendu dire que la République étoit attaquée de deux maladies contraires , l'avarice & le luxe , deux fléaux qui ont renversé les plus grands Empires. L'Etat devient plus florissant de jour en jour : il fait continuellement de nouveaux progrès : il a déja étendu sa domination dans la Gréce & dans l'Afie, contrées opulentes, & remplies de tous les attraits qui peuvent réveiller les passions : nous avons déja porté nos mains jusques sur les trésors des Rois. Mais c'est précisément cette opulence qui m'allarme, & me fait trembler pour la République. Je crains

a Sæpe me querentem que in dies fortuna reipude feminatum, fæpt de blicæ eft , imperiumque vivorum, nec de privaro- (refect; & Sjani no Gæciam ruan modò, fed etiam una- Alfamque transcendinus; gifratum fumpribus au- minibus libidatium illedistis, diversifique duobus cebris repletas, & cegias vivita, avaristà & luvurià, ciam artecamus gezas; civitetem laborare: quæ eo plus horreo, ne illæpsites ominia magoa innimagis res nos ceperist, peria everterunt. Hac quam nos illas.

VALERIUS ET PORCIUS CONS. 71 que les dépouilles des vaincus ne nous AN. R. 557foient funesses, & que de ravisseurs de AV.J.C. 1951-

tant de richesses, nous n'en devenions les esclaves: Croiez-moi, Messieurs: Marcellus, en apportant dans cette ville les précieuses statues de Syracuse, y a introduit de dangereux ennemis. Je n'entends plus que gens qui admirent les ornemens de Corinthe & d'Athénes, & qui se moquent des statues de terre de nos dieux, placées sur le frontispice des temples de Rome. Pour moi , je préfére ces dieux , tels qu'ils sont, à ceux des nations étrangéres : car ils nous ont été jusqu'ici favorables, & j'espére qu'ils le seront toujours, tant que nous les laisserons dans leurs places, & que nous ne penserons point à leur en substituer d'autres.

Du tems de nos péres, le Roi Pyrrhus chargea Cinéas son Ambassa du d'offrir des présens, non seulement aux hommes, mais aux Dames aussi, pour les engager dans ses intérêts. La Loi Oppia n'etoit point encore établie contre le luxe be la cupidité des femmes. Cependant aucune d'elles n'accepta les dons qu'on leur présentoit. Quelle raison peut-on apporter d'un si généreux resus? La même qu'avoient eu nos ancêtres de ne point saire de loi sur cette matiére. C'est qu'il n'y

AN. R. 137. avoit point de luxe que l'on fût obligé de Av. J.C. 195. réprimer. Comme les maladies doivent être connues , avant qu'on cherche les remédes qui y conviennent ; de même les passions naissent avant les Loix qui sont faites pour les domter. Dans un tems où les Dames rejettoient la pourpre & l'or qu'on leur offroit, il n'étoit pas besoin de Loix pour en arréter l'abus. Les choses sont bien changées. Si aujourd'hui Cinéas revenoit avec ses présens , il trouveroit les semmes dans les places toutes prêtes à les recevoir.

Pour moi, ily a des passions dont je ne comprens pas bien quelle peut être la cause. Car, comme je ne trouverois pas étrange qu'une Dame se sit une espéce de honte, & ressentit quelque indignation, si elle voioit qu'on lui défendit ce que l'on permettroit aux autres; ausi je ne voi pas ce qui peut faire de la peine à aucune en particulier, dans une Loi qui ne met nulle différence entr'elles à l'égard de la parure & de l'ajustement. C'est une honte vicieuse & blâmable, que de rougir d'une sage économie, ou même de la pauvreté. Mais la Loi vous met à couvert de cette honte, en prenant sur elle, par l'égalité qu'elle met entre les riches & les pauvres, la privation des ornemens & VALERIUS ET PORCIUS CONS. 73
du faste que l'on voit qui vous man-An. R. 557Av. I.C. 195quent.

C'est précisément cette égalité que je ne puis souffrir, dit une Dame riché. Pourquoi ne suis-je pas distinguée des autres par l'or & la pourpre, que je suis en état de faire briller dans mon habillement? Pourquoi la pauvreté des autres est-elle cachée à l'ombre-de cette Loi, ensorte que l'on peut attribuer à sa défense, & non au défaut de moiens, la simplicité dans laquelle elles paroissent. Voulez-vous, Meffieurs, exciter entre vos femmes une émulation de luxe, qui porte les riches à se donner des joiaux & des ornemens, où les autres ne puissent atteindre ; & les pauvres à faire des efforts au-dessus de leur fortune , pour éviter le mépris que leur attireroit une différence si marquée? Certes, des qu'une fois elles auront commencé à regarder comme honteux ce qui ne l'est pas, le vice, qui seul doit les faire rougir, cefsera de leur donner de la confusion. Celle qui aura affez d'argent par el même, se parera à ses dépens : celle qui n'en aura pas, en demandera à son mari. Malheureux ce mari, soit qu'il accorde à sa femme ce qu'elle lui demandera, soit qu'il le lui refuse ; lorsqu'il la verra Tome VII.

AN R. 517. recevoir d'un autre, ce qu'il n'aura pas Av. J.C. 198 voulu lui donner lui-même? Ne les voit-on pas deja adresser publiquement & Sans scrupule leurs priéres à des hommes qui ne font point leurs époux ; & folliciter vivement des suffrages favorables, qu'elles obtiennent même de quelques-uns, pendant qu'elles-mêmes sont inexorables far ce qui regarde leurs maris, leurs enfans , & la fortune de leur famille ? Faites-y bien réflexion. Sitôt que la Loi ne mettra plus de bornes aux dépenses de vos femmes, il ne vous sera pas possible d'y en mettre jamais vousmêmes. Et ne vous imaginez pas , Romains, que les chofes demeureront fur le même pié où elles étoient avant l'établiffement de la Loi. Qu'un a criminel ne soit point accusé, ou qu'il soit renvoié absous ; la différence est grande , & le mal est bien plus considérable dans le fecond cas. On peut dire auffique le luxe, fi l'onne lui avoit livré aucune attaque, feroit bien plus tolérable & moins violent que ne le fera désormais, semblable en quelque force à une bête féroce que

a Er hominem inaged-lioreffer, quamerit nunc, bum non accufari curius lpis vincuits ficus feraeft, quam ablolvi : & luskeffa , irricata , deinde gurta non mota tolerais emilia.

VALERIUS ET PORCIUS CONS. 75 les chaînes n'ont fait qu'irriter , & qui An. R. 557. étant lachée, n'en devient que plus fu-Av. J.C. 195. rieuse. Mon sentiment est, Messieurs, que vous laissiez subsister la Loi Oppia, Sans lui donner aucune atteinte. Quelque parti que vous preniez , je souhaite que les dieux le fassent tourner au bien & à

la gloire de la République.

Alors les Tribuns qui avoient décla- Discours de ce qu'ils s'opposeroient à l'entreprise Tribun Vale teus coutre la de leurs Collégues, aiant appuie le Loi Oppia. discours de Caton de quelques raisons Livaxxiv. à peu près semblables, L. Valérius ré-57. pondit à leurs objections par ce difcours. S'il ne s'étoit présenté que des particuliers soit pour attaquer soit pour défendre la proposition que nous faisons au peuple, content des raisons que l'on auroit apportées de part & d'autre, je me serois tû moi-même, & aurois tranquillement attendu vos suffrages. Mais, la voiant attaquée par un Conful, homme d'ailleurs infiniment respectable par lui-même , & qui , pour nous combattre , a non seulement emploié son autorité, qui seule auroit été déja d'un affez grand poids, mais encore un discours travaillé & assez long, je me trouve obligé de lui répondre.

Après tout, sa véhémence s'eft exer-

An. R. 557. cée beaucoup plus à censurer la conduite Av. J.C. 195. des Dames, qu'à réfuter notre proposition. Il s'est servi des termes odieux d'intrigue, de cabale, de foulévement, en parlant de la sollicitation & des priéres que les Dames emploient pour vous engager à abolir aujourd'hui que nous sommes en pleine paix, & que la République est heureuse & florissante, une Loi au'on a établie contr'elles dans les conjonctures les plus tristes d'une guerre dangereuse & sanglante. L'exagération est forte & outrée : mais a nous connoissons tous Caton pour un Orateur non seulement plein de force, mais quelquefois même dur & outré dans ses expressions, quoique dans le fond il ait l'esprit & le caur doux & humain. Car enfin qu'estce que les Dames ont fait d'étonnant & d'extraordinaire, lorfque dans une caufe qui les regarde, elles ont paru en public pour solliciter leurs Juges? Est-ce donc aujourdhui pour la première fois qu'on les y a vû paroitre en grand nombre? Je ne veux employer contre vous , Cazon , que vos Livres des \* ORIGINES.

a Et M. Catonem Oratotem non foldim gravem, i Cefl une hissier comfed interdum etiam trucem esse feimus omnes, premiers livrestraisoientde

VALERIUS ET PORCIUS CONS. 77 Vous nous y apprenez vous-même qu'elles AN. R. 517l'ont fait plusteurs fois, & toujours pour

l'ont fait plusteurs fois, & toujours pour le bien de la République. Je n'en cite point les exemples: ils sont connus de tout le monde, & vous n'en pouvez disconvenir. Mais dans tous ces cas, me direz-vous, leurs motifs étoient différens. Je le sai bien; mais il me sustité e montrer que la démarche, dont on leur sait un crime, n'est point une chose nouvelle. Et qu'ont-elles sait après tout s' ll a saut certainement que nous sovions bien délicats & bien dédaigneux, si nous nous trouvons offensés des priéres des Dames les plus distinguées de la ville, pendant que les Mastres écoutent patiemment celles de leurs esclaves.

Je viens maintenant au fait dont il s'agit, & sur lequel le Consul a prétendu, premiérement qu'on ne devoit aboir aucune loi; & en second lieu, que la Loi Oppia, établie contre le luxe des semmes, étoit celle de toutes à laquelle on devoit le moins donner d'at-

teinte.

Pour raisonner juste ici, il faut dis-

l'origine & de la fondation com domini fervorum de chaque ville d'Italie. a Superbas medius ficius aures habemus, fi, imdignamus. Diij

AN. R. 557 tinguer deux sortes de Loix. Il y en a Av J.C. 195, qui ont été établies, non pour un tems, mais pour toujours, & pour une utilité perpétuelle & générale. Celles-là ne doivent jamais être abrogées, à moins que l'expérience n'ait fait connoitre qu'elles étoient défectueuses, ou que quelque changement arrivé dans l'Etat ne les ait rendu inutiles. Il y en a d'autres, auxquelles on n'a eu recours que dans de certaines conjonctures , & dans des befoins particuliers : ces derniéres font, pour ainsi dire, mortelles & passagéres, & doivent ceffer des que les raisons que lesont exigées, ne subfistent plus. Souvent la guerre abolit les Loix qui avoient été faites pendant la paix , & la paix annulle celles à qui la guerre avoit donné naissance : comme on gouverne différemment un vaisseau dans le calme, & dans la tempête.

> La datte de la Loi Oppia est trop récente pour n'être pas connue de tout le monde, & l'on sait qu'elle n'a que vingt ans d'antiquité. Si, avant cette Loi, les Dames ont vécu un si grand nombre d'années sans s'être attiré aucun reproche; doit-on appréhender qu'après qu'elle sera abrogée, elles ne se jettent dans la licence & le déréglement? Je conviens

VALERIUS ET PORCIUS CONS. 79 que se cette Loi avoit été instituée pour An. B. 113. réprimer le luxe des Dames, on pourroit Ar. LC. 1951.

craindre qu'après qu'elle sera cassée, elles ne s'y livrassent avec moins de retenue encore qu'auparavant. Mais les circonstancesmêmes dans les quelles on la porta, font connoitre évidemment ce qui y donna lieu. Annibal étoit dans le cœur de l'Italie. Vainqueur à Cannes, il avoit déja réduit sous sa puissance Tarense, Arpi, & Capoue. Il menaçoit Rome de l'assiéger avec son armée victorieuse. Nos Alliés nous avoient abandonnés. Nous n'avions ni soldats pour recruter nos armées, ni matelots pour équiper notre flote, ni argent pour paier la solde à nos troupes. En un mot tout nous manquoit. Tous les citoiens portoient dans le Trésor public leur or & leur argent. Celui des veuves & des pupilles étoit de même emploié aux nécessités de l'Etat. Peut-on s'imaginer que dans des conjonctures si tristes, les Dames se plongeassent dans un luxe qu'on fût obligé de réformer par une Loi? Qui ne voit pas que ce fut la disette & la misére publique, qui, obligeant tous les particuliers à confacrer leurs biens aux besoins pressans de l'Etat, établit cette Loi, pour n'être observée qu'autant de tems que le

An. R. 517. demanderoient les raifons qui l'avoient Av. J.C.195. fait établir?

Quoi! toutes les Compagnies, tous les Ordres, tous les particuliers même, se ressentiront des prospérités de l'Empire ; & nos femmes féront les feules qui ne goûteront point le fruit de la paix & de la tranquillité publique? Nous porterons la pourpre dans les Magistratures & dans les Sacerdoces : nos enfans en feront leur ornement : nous en permettrons l'usage aux Magistrats des Colonies & des villes municipales , & à beausoup d'autres Officiers d'un rang encore plus bas : les Dames Romaines seront les seules à qui la pourpre sera interdite? Nous pourrons nous en faire des ameublemens, & nos femmes ne pourront pas en avoir un mantelet?

Encore, par raport à la pourpre qui s'altére & se consume par l'usage, je conçoi un prétexte, injuste sans doute, mais néanmoins spécieux, dont vous pouvez couvir la dureté de votre resus. Mais ce prétexte même vous manque à l'égard de l'or, sur lequel, à la façon près, il n'y a rien à perdre? Bien loin que l'usage de ce précieux métal permis aux Dames soit ruineux, c'est une ressource pour les besoins des familles & même

de l'Etat, comme vous l'avez déja éprou- An. R. 517. vé en un grand nombre d'occasions.

Caton disoit qu'aucune Dame en particulier n'avoit lieu d'être jalouse, tant que les autres n'étoient pas vétues plus superbement qu'elle. J'en conviens : mais toutes ensemble sont pénétrées d'indignation & couvertes de honte, quand elles voient les femmes des Latins parées de ces ornemens qu'on leur refuse : quand elles les voient toutes brillantes de pourpre & d'or, portées pompeusement par la ville sur leurs chars, tandis qu'elles les suivent à pié, comme si c'étoit dans les villes du Latium , & non pas à Rome , que résidat la supériorité de la puissance & de l'Empire. Si une distinction si humiliante est capable de mortifier les hommes, quelle impression croiez-vous qu'elle doive faire sur des femmes, que ont moins de force d'esprit, & qui sont extrêmement sensibles aux plus légers sujets de chagrin?

Elles ne peuvent exercer les Magistratures, ni les Sacerdoces : l'avantage de vaincre, de triompher, & d'étaler aux yeux des citoiens les dépouilles des ennemis, n'est point pour leur sexe. La propreté, la parure, les ajustemens sont leur partage: voila ce qui fait leur joie, &

Ax. R. 157, leur gloire : ce sont là leurs richesses, leur Av. I.C. 195: trésor, & , si j'ose le dire, leur petit régne domestique. Pourquoi leur envier cette

foible satisfaction?

Mais, après tout, que craignez-vous de leur part? Quand la Loi Oppia sera abolie, ne serez-vous pas toujours les maîtres de leur retrancher ce que vous jugerez à propos? Dépendront-elles moins de vous en qualité de femmes, de filles, & de sœurs? Tant que leurs proches vivent, elles font toujours dans la sujettion; & elles détestent elles-mêmes la liberté que leur procure la mort de leurs maris & de leurs péres. Elles aiment beaucoup mieux que leurs ornemens dépendent de vous, que de la Loi. Et de votre côté, vous devez les traiter comme des compagnes, & non comme des esclaves; & fouhaiter qu'elles vous regardent comme des péres ou des époux affectionnés plutôt que comme des maîtres impérieux.

Je n'ai point oublié les noms odieux de fédition & de révolte dont a ufé le Conful, en parlant du concours des Dames dans la ville. Ne voudroit-il point nous faire craindre, que, comme fit autrefois le Peuple irrité, elles n'aillent aujourd'hui se faisir du Mont Sacré

VALERIUS ET PORCIUS CONS. 85
ou du Mont Aventin? Les femmes sont An. R. 517nées pour là soumission, & elles ne cherhoint à secouer le joug. C'est pour
vous une raison de travailler à l'adoucir,
& de les traiter avec d'autant plus de
modération, qu'elles sont moins en état
e résister à votre puissance.

Après que l'on eut ainsi parlé ce La Loi Oppia jour-là pour & contre la Loi, on vit est abrogée. Le lendemain une foule de Dames en s. core plus grande se répandre dans le public. Toutes ensemble elles allérent assièger les maisons des Tribuns qui s'opposoient au changement qu'elles souhaitoient si fort, & ne seur donnérent point de repos, qu'ils n'eussent promis de se désister; & dès lors la Loi Oppia sur abrogée sans aucune difficulté par le suffrage de toutes ses Tribus : ce qui arriva, comme nous l'avons déja dit, vingt ansaprès qu'else eut été établie.

Caton, dès que cette affaire sut conclue, partit pour l'Espagne, & y sir la guerre avec les succès que mous avons

raportés ci-devant.

Je devrois passer maintenant à la guerre des Romains contre Antiochus, laquelle fera désormais notre grand objet, & qui mérite certainement 84 CORNELIUS ET SEMPRONIUS CONS-AV. J. G. 194 vant je raporterai quelques faits détachés du reste de l'Histoire, & que j'ai réservés jusqu'ici, pour ne point interrompre le fil de la narration.

Printemasa On avoit acquitté sous les Consuls eté Liv.XXXIV. M. Porcius & L. Valerius, l'an de

Rome 557, le vœu du Printems facré, comme nous l'avons raporté. Il fe trouva quelque défaut dans la maniére dont les choses s'étoient passées. On le recommença l'année suivante, 558. On entendoit par le Printems facré tous les bestiaux nés cette année pendant les deux mois de Mars & d'Avril.

Places diftinguées pour C. Cornelius Cethegus nomment pour dans les Jeux Prince du Sénat le Conful P. Scipion, Jété.

qui avoit déja obtenu cet honneur fous les Censeurs précédens. Ces Censeurs précédens. Ces Censeurs du Sénat par l'ordre qu'ils donnérent aux Édiles Curules d'assigner aux Sénateurs des places distinguées dans les spectacles, auxquels ils avoient afsisté jusques-là confondus avec le Peuple.

Discours Ce fut dans les Jeux Romains céléauxquels donne lieu la brés l'an de Rome 558, que le Sénat CORNELIUS ET SEMPRONIUS CONS. 85 assista pour la première fois à ces spe-An. R. 158. chacles séparé d'avec le Peuple. Cette diffinction distinction, comme toutes les autres de places acnouveautés, donna lieu à bien des cordées aux discours, & fut approuvée ou blâméedans les Speà Rome selon les différens intérêts que cacles. chacun y prenoit. Les uns disoient , 14. » Qu'enfin l'on avoit accordé à l'Ordre » de la République le plus auguste un » privilége qui lui étoit dû depuis lon-» tems. « Les autres au contraire publioient, » que l'on faisoit honneur » au Sénat aux dépens du Peuple. » Que toutes ces différences que l'on » mettoit entre les Ordres de la Ré-" publique, étoient autant d'atteintes » que l'on donnoit à l'union & à la » liberté. Que pendant cinq cens cin-» quante - huit ans tous les citoiens » avoient assisté aux spectacles con-» fondus les uns avec les autres. Quelle » nouvelle raison pouvoient avoir, ou les Sénateurs d'éviter la compagnie » des simples citoiens, ou les riches » de ne vouloir plus s'asseoir à côté » des pauvres ? Que c'étoit un nou-» veau genre de fierté & d'orgueil " dont on ne trouvoit point d'exem-» ple dans aucune autre République. « Enfin l'on ajoute que Scipion l'Afri-

86 CORNELIUS ET SEMPRONIUS CONS. An. R. 558. cain lui-même se repentit d'avoir ap-Av.J.C. 194. puié ce changement de l'autorité du Consulat. Tant a il est vrai que dans un Etat tous les changemens font odieux, & que l'on aime mieux s'en tenir aux anciens usages, à moins que l'on n'en ait évidemment reconnu l'abus! b Cicéron remarque aussi que non feulement les citoiens de Rome les plus fages & les mieux intentionnés désapprouvérent cette démarche de Scipion, mais que lui-même se la reprocha souvent; & il y a grande apparence qu'elle contribua beaucoup à aliener de lui les esprits, & à changer en une espéce d'aversion & de haine cette faveur du Peuple qui jusques-là s'étoit déclarée à son égard d'une manière fi flateuse & si brillante.

Un défordre devenu fort criant . Réglement contre l'usu-attira dans le même tems l'attentions Liv. XXXV. du public. L'usure avoit multiplié à 7.

l'infini les dettes des citoiens. On avoit fait des \* Loix en différens tems, pour

> a Adeo nihil motum ex | cufatus eft , quòd cum antiquo, probabile est: Consul este cum Ti. Lon-veteribus, nisi que usus go, passus estet tum pri-evidenter arguit, stari num à populati confesse. malunt. Liv.

Senatoria subsellia separa-

b ille, ut dicitur, noa ti, Fragm. orat, pro G. solum à sapientissenis hominbus qui tum erant, recium etiam à se ipso ac , tées ailleurs.

Cornelius et Minucius Cons. 87 en arréter l'excès. Mais l'avarice avoit An. R 517 trouvé le fecret de les éluder, en for-Av. J. C. 1932 çant ceux qui avoient besoin d'argent de passer les obligations des sommes qu'on leur prétoit sous le nom des Alliés, qui n'étoient pas soumis aux Loix de Rome. L'usure; devenue libre par cette fraude, accabloit impunément les débiteurs. Après qu'on eut examiné quels remédes on pouvoir apporter à ce mal, enfin l'on crut qu'il faloit ordonner aux Alliés de venir déclarer les fommes qu'ils auroient prétées depuis un certain jour qui fut fixé, avec permission aux débiteurs de faire juger selon le Droit Romain, ou selon le Droit Latin à leur choix, les contestations qu'ils auroient avec leurs créanciers. Les Loix Romaines étoient plus rigoureuses, que celles des Latins, contre l'usure. Mais, ces déclarations aiant fait connoitre à quel excès la fraude avoit porté les detres des citoiens, M. Sempronius, l'un des Tribuns du Peuple, proposa & fit recevoir une Loi qui ordonnoit aux Allies de se conformer, en matiére de prêts faits à des Romains, à la Jurisprudence qui se pratiquoit à Rome.

88 CORNELIUS ET MINUCIUS CONS.

An. R. 559. Tacite a eu raison de dire que . Av. J.C. 193. malgré les l'évéres Réglemens que l'on opposoit de tems en tems à l'usure, l'avarice, merveilleusement séconde en ressources, trouvoit toujours de nouveaux moiens de se soustraire à la Liv. XXXV. rigueur des Loix. En effet, l'année

qui suivit le Réglement dont nous venons de parler, il y eut plusieurs usuriers condannés à de très-grosses amendes.

Nous avons remarqué sous le Con-Tome III. sulat de C. Marcius & de Cn. Manlius II, l'an de R. 398, que l'intérêt de l'argent prété fut fixé à un pour cent par an, unciarium fænus : dix ans après à la moitié, semunciarium sanus. Cela paroit difficile à croire : cependant tel est le sens de ces expressions Latines felon les plus habiles interprétes.

La guerre de Macédoine avoit fini fort à propos pour les Romains, qui sans cela auroient eu sur les bras en même tems deux puissans ennemis, Philippe & Antiochus. Car il étoit évident que bientôt Rome seroit obligée d'entrer en guerre avec le Roi de

a Multis plebifeitis ob-viam itum fraudibus , bantus. Tacis. Annal. VI. quæ totiens repressæ, mi-

C. CORNEL. Q. MINUC. Cons. 89
Syrie, qui avançoit tous les jours fes An. R. (19)
conquêtes de plus en plus dans l'Asie, Av. J.C. 1231
& se préparoit à passer en Europe, refolu de défendre Philippe qui se défendoit encore, & de l'empécher d'être
écrasé par les Romains.

C. Cornelius.
O. Minucius.

Av. J.C. 197.

Les Rhodiens, dans cette occa- Ambassade fion, donnérent une preuve éclatante des Rhodiens de leur fidélité au Peuple Romain, & chus Roi de de leur zêle pour le bien général de Syrie. la Gréce. Car, sans être effraiés de la 20. guerre formidable qu'une démarche si hardie pouvoit leur attirer, ils envoiérent des Ambassadeurs à Antiochus jusqu'à Néphélide , promontoire de la Cilicie, pour lui déclarer que s'il passoit plus avant, ils marcheroient à sa rencontre avec leur flote; non qu'ils eussent aucun sujet de haine contre lui, mais pour empécher qu'il ne se joignît à Philippe, & qu'il ne troublât les Romains dans le dessein qu'ils avoient de mettre la Gréce en liberté. Quoique la commission dont étoient chargés ces Ambassadeurs fût de nature à fort irriter un Monarque aussi puisfant qu'étoit Antiochus, il retint ce90 C. CORNEL. Q. MINUC. CONS.

An. R. 555 pendant les mouvemens de sa colère, Av.J.C. 197. & leur répondit : » Qu'il envoieroit » ses Ambassadeurs à Rhodes, avec » ordre de renouveller les alliances » que lui & ses ancêtres avoient fai-» tes avec cette République, & de » l'assurer que ni elle ni ses Alliés n'a-» voient rien à appréhender d'un » Prince, qui n'avoit aucun dessein » de leur nuire; &, qu'à l'égard des » Romains, ce qui prouvoit qu'il n'a-» voit point envie de rompre avec . eux , c'étoit l'Ambassade qu'il leur » avoit envoiée tout récemment, & » les réponses gracieuses & honora-» bles que le Sénat lui avoit faites. « Car, en effet, les Ambassadeurs dont il parloit étoient depuis peu arrivés de Rome, où ils avoient reçu l'accueil le plus favorable, & avoient été comblés à leur départ de toutes les marques possibles d'amitié & de bienveillance. En quoi les Romains, felon les régles ordinaires de la Politique, s'étoient accommodés à l'état présent de leurs affaires : car ils étoient encore incertains du fuccès qu'auroit la guerre de Macédoine.

# FURIUS ET MARCELLUS CONS. 91

L. FURIUS PURPUREO.

An. R. 156. Av. J.C. 1964

Quand cette guerre fut terminée, Réponse des les Romains prirent un autre ton res de Rome Dans l'audience que Quintius & les aux Ambissadix Commissaires du Sénat donnérent tiochus. aux divers Ambassadeurs des Rois & Liv. XXXIII. des Républiques, ceux du Roi Antio-34. 37. chus furent introduits les premiers. Et fur ce qu'ils ne donnérent, comme ils avoient fait à Rome, que des paroles en l'air sans aucune téalité, on leur déclara, non plus en termes ambigus comme auparavant lorsque Philippe étoit encore à craindre, mais de la maniére la plus claire & la plus postive, » qu'il eût à abandonner la pos-» fession des villes de Gréce & d'Asie » qui avoient été foumises à Philippe » ou à Ptolémée, & qu'il laissat en re-» pos toures celles qui étoient libres. » Que surtour il ne passat point en Euor rope ni lui, ni ses armées. « L'assemblée aiant été congédiée, trois de ces Commissaires partirent pour se rendre auprès d'Antiochus.

Ce Prince avoit toujours continué Ambassades se projets. Les trois Commissaires & des Romains un Député envoié de Rome le tron chus.

92 FURIUS ET MARCELLUS CONS.

An. R. 556 vérent à Lysimachie, ville principale Av. J.C. 196. de la \* Quersonnése de Thrace, occupé

à la rebâtir. Polyb. XVII. Ils étoient accompagnés de quel-769. 770. App. de bell. ques Députés des villes Grecques Syr. p.86-89 d'Afie. Dans les premiers entretiens qu'eut le Roi avec les Romains, tout fe passa en civilités, & en témoignages d'amitié réciproque. Mais quand on commença à traiter d'affaires, les choses changérent bien de face. L. Cornelius qui portoit la parole, demanda, " Qu'Antiochus rendîr à » Ptolémée toutes les villes de l'Afie » qu'il avoit usurpées sur lui : qu'il

» évacuât toutes celles qui avoient » appartenu à Philippe, & dont il » s'étoit faisi par surprise pendant que " le Roi de Macédoine étoit occupé » contre les Romains, n'étant pas juste » qu'il recueillît les fruits d'une guer-» re qui avoit couté à ceux-ci tant de

» peines & de dangers : qu'il laissât » en paix les villes Grecques de l'A-» sie qui jouissoient de leur liberté. Il » ajouta que les Romains étoient fort

» furpris qu'Antiochus eût passé en » Europe avec deux armées nombreu-» ses de terre & demer, & qu'il réta-

\* Presqu'lle de la Romanie dans la Turquie en Europe.

Furius et Marcellus Cons. 93 » blît la ville de Lysimachie: entre-Ar R. 556. » prises, qui ne pouvoient avoir d'au-

» tre but que de les attaquer.

Antiochus répondit à tout cela article par article." Premiérement, que » Ptolémée alloit devenir son gendre, " & qu'il auroit satisfaction quand le » mariage, qui étoit déja arrété, s'ac-» compliroir. Que pour les villes Grec-" ques qui demandoient à conserver » leur liberté, c'étoit de lui qu'elles la " devoient tenir, & non des Romains. » A l'égard de Lysimachie, il dit qu'il » la rebâtissoit pour servir de résidence » à son fils Séleucus : que la Thrace, .» & la Quersonnése qui en faisoit par-» tie, étoient à lui; qu'elles avoient " été conquises sur Lysimaque par » Séleucus Nicator un de ses ancê-" tres, & qu'il y venoit comme dans » son héritage. Pour l'Asie, & les " villes qu'il avoit prises sur Philippe, " qu'il ne savoit pas sur quel titre les » Romains prétendoient lui en dispu-» ter la possession. Qu'il les prioit de » ne se pas plus méler des affaires de » l'Asie, que lui se méloit de celles de " l'Italie.

Les Romains aiant demandé qu'on fît entrer les Députés de Smyrne & 94 FURIUS ET MARCELLUS CONS.

Aw. R. 116 de Lampsaque, on le leur permit. Ils Av. J.C. 196 inrent des discours, dont la liberté échausa tellement Antiochus, qu'il s'emporta violemment, & s'écria qu'il ne s'en raportoit point sur ces assaires à l'arbitrage des Romains, mais qu'il acceptoit les Rhodiens pour Juges. L'Assemblée se sépara en désordre : aucun des partis n'eut satisfaction, & tout prit le train d'une rupture ouverte.

AN. R. 517.

Av. J.C. 195.

M. PORCIUS.

Retour des Quand les dix Commissaires, endix Commifsaires à Ro-voiés pour régler les affaires de Phime. Ils mar-lippe & de la Gréce, furent de retour faut se prepa-à Rome, & qu'ils eurent rendu comrer à la guer-pre de leur commission, ils avertirent le Sénat » qu'il faloit s'attendre & se ciochus. Liv.XXXIII. ... préparer à une nouvelle guerre, plus 44. » dangereuse encore que celle qui ve-» noit d'être terminée. Qu'Antiochus » étoit entré en Europe avec une forte » armée de terre & de mer. Que sur " un faux bruit de la mort de Ptolé-" mée , il s'étoit mis en chemin pour " aller s'emparer de l'Egypte, Cans » quoi la Gréce seroit déja le théâtre " de la guerre. Que les Etoliens, peu-

» ple naturellement inquiet & re-An. R. 157. » muant, & mal intentionné contre Av.J.C. 1951.

» Rome, ne demeureroient pas lon-

» tems en repos.

Une autre affaire non moins sérieuse Annibal deoccupa les Romains, & leur donna de vient suspect justes craintes: elle regardoit Annibal. Liv.XXXII. Il avoit été tranquille six ans à Car-45. thage depuis la paix conclue avec les Romains, & y avoit rempli les premiéres places. Pendant ce tems, il avoir entrepris & étoit venu à bout de réformer la Justice & les Finances. La paix & les affaires civiles étoient devenues pour lui un nouveau théâtre, où il avoit fait paroitre d'aussi grandes qualités, que celles qui nous l'ont fait admirer jusqu'ici dans la guerre; se montrant ainsi un de ces génies supérieurs, nés pour exceller en tout. On peut voir le détail de ces faits dans le premier Tome de l'Histoire Ancienne.

La double réforme introduite dans le gouvernement, fit beaucoup crie contre Annibal. Ses ennemis ne ceffoient d'écrire à Rome aux premiers de la ville & à leurs amis, » qu'il avoit de 
» fecrettes intelligences avec Antiochus 
Roi de Syrie, qu'il en recevoit sou» vent des courriers, & que ce Prince

AN. R. 557 » lui avoit envoié sous main des per-Av. J.C. 195. » fonnes affidées pour prendre avec » lui de justes mesures sur la guerre » qu'il méditoit. Que a c'étoit un ca-" ractére féroce & indomtable, com-» me ces animaux qu'il n'est pas pos-" fible d'apprivoiser. Qu'il se plaignoit " que Carthage s'amollissoit dans l'oi-» siveté, & s'endormoit, pour ainsi " dire, dans l'inaction. Qu'il n'y avoit » que le bruit des armes qui pût la " réveiller de fonassoupissement, & lui » rendre fon ancienne vigueur. » Ces discours étoient écoutés à Rome ; & ce qui s'étoit passé dans la guerre précédente, dont il avoit été presque seul l'auteur & le promoteur, y donnoit

une grande vraifemblance. Scipion s'opposa toujours fortement Députés envoiés à Carrhage pour aux violentes réfolutions que l'on voudemander qu'on leur li-

47.

loit prendre fur ce fujet, en représentant qu'il n'étoit point de la dignité vre Annibal. Liv.XXXIII. du Peuple Romain de préter son nom à la haine & aux accusations des en-

nemis d'Annibal, d'appuier de son

cere otio situque civita- posse. Liv. tem , queri eum , & iner-

a Ut feras quasdam nun-quam mitesere, sie im substitué à operis, qui ne mitem, implacabilem ejus faisoit aucunssens nec, sue viri animum esse. Marces-viri animum esse. Marces-

autorité

VALERIUS ET PORCIUS CONS. 97 autorité leurs injustes passions, & de An. R. 557. s'acharner à le poursuivre jusques dans Av. J.C. 195. le sein de sa patrie, comme si c'eût été trop peu pour les Romains de l'avoir vaincu dans la guerre les armes à la main. Malgré des remontrances si sages & si pleines d'humanité, le Sénat nomma trois Députés, & il les chargea de porter leurs plaintes à Carthage, & de demander qu'on leur livrât Annibal. Quand ils y fu- Annibal fore rent arrivés, quoiqu'ils couvrissent leur de Carthage, voiage d'un autre prétexte, Annibal & fe sauve. sentit bien que c'étoit à lui seul que l'on en voutoit. Il avoit coutume dedire que les Romains avoient donné la paix aux Carthaginois pour lui faire à lui seul une guerre qui ne finiroit qu'avec sa vie. Il se résolut donc de céder au tems; & après avoir pris toutes les mesures nécessaires pour sa retraite, il parut une grande partie du jour dans la place publique pour ne donner aucun foupçon. Sur le foir, il sortit de la ville avec deux domestiques qui ne savoient rien de son desfein, artiva au bord de la mer, & se fauva dans un vaisseau, qu'il avoit fait préparer secrettement, déplorant le Tome VII.

To the Control

98 VALERIUS ET PORCIUS CONS.
AN. R. 5177 fort a de fa patrie, encore plus que
Av. J. C. 1958 le sien.

Les Ambassadeurs Romains étant introduits dans le Sénat de Carthage, représentérent » qu'on étoit bien in-» formé à Rome, que c'étoit surtout » à la follicitation d'Annibal que Phi-» lippe avoit fait la guerre au Peuple » Romain. Qu'actuellement le même » Annibal ne cessoit d'envoier à An-» tiochus tantôt des lettres, & tantôt » des courriers dans la même vûe, & » qu'il ne se tiendroit jamais en repos, " qu'il n'eût allumé le feu de la guerre " dans tout l'Univers. Ils ajoutérent, » que si les Carthaginois vouloient " persuader au Peuple Romain, que le " Conseil public n'avoit aucune part à " toutes ces intrigues, ils ne devoient » pas les laisser impunies. « Les Carthaginois répondirent, sans balancer, qu'ils étoient disposés à faire tout ce que les Romains trouveroient juste & raisonnable.

Annibal va Mais Annibal n'étoit plus en leur trouver Am pouvoir. Il aborda à Tyr, métropole tephér. & fondatrice de Carthage, où il fut Liv XXIII.

48. a Sæpius patrià, quam Liv. Gronove a substitué fuos eventus raiseratus. suos à suorum.

VALERIUS ET PORCIUS CONS. 99
reçu comme dans une autre patrie. Am R. 1677
Après s'y être arrété quelques jours
Ar. J.C. 1995
il partit pour Antioche, d'où le Roi
venoit de fortir : il alla le trouver à
Ephéfe. L'arrivée d'un Capitaine de
ce mérite & de cette réputation lui fit
grand plaisir, & ne contribua pas peu
à le déterminer à la guerre contre les
Romains: car jusques-là il avoit tou-

jours paru incertain & flotant sur le parti qu'il devoit prendre.

C'est dans cette ville qu'un Philosophe, qui passoir pour le plus beau phe en prédiscoureur de l'Asse, il s'appelloir sace d'Anen Phormion, eut l'imprudence de parler cic. de Oras, fort lontems en présence d'Annibal sur il. 75. les devoirs d'un Général d'armée, & sur les régles de l'art militaire. Tout l'auditoire sur les des de l'art militaire. Tout l'auditoire sur les des des des les comme on pressa le Carthaginois de dire ce qu'il en pensoiru choqué de la présomption d'un Philosophe qui avoit présendu donner des leçons sur la guerre à Annibal: J'ai a bien và 3, dit-il, des radoteurs en ma vie, mais je n'en ai jamais vû qui éga- lat ce sade è importun babillard.

a Respondisse fertur : quam Phormio, delirarer, multos se deliros senes serpe vidisse; sed qui magis,

## 100 L. CORNEL. Q. MINUC. CONS.

An. R. 559. L. Cornelius. Av.J.C. 191. Q. Minucius.

Conference
entre Quinentre Quinentre Quinentre Quinentre Quinentre Ambaffa.

prochaine. Il étoit venu à Rome des
deurs d'AnAmbaffadeurs de tous les peuples de
tiochus, qui
fir fans effet.

Il Gréce, d'une grande partie de l'ALi.XXXIV. fie Mineure, & de plusieurs Rois. Ils
eutre une pronte & favorable audiance du Sénat, mais, comme l'af-

eurent une pronte & favorable audience du Sénat: mais, comme l'affaire d'Antiochus étoit d'une longue difcussion, elle sur renvoice à Quintius, & aux dix Commissaires, dont quelques-uns avoient déja conféré avec le Roi dans l'Asse, ou dans la ville de

Lysimachie.

La dispute sut vive de part & d'autre. Les Ambassadeurs du Roi, sur les propositions que leur sir Quintius, marquérent » qu'ils étoient étrangement » surpris que, leur Maître les aiant envoiés simplement pour faire alliance » & amitié avec les Romains, ceux-ci » s'ingérassent de lui donner la loi, & " de lui prescrire quelles villes il pouvoit garder, & quelles villes il devoit " abandonner. Qu'ils pouvoient en " user ainsi avec Philippe, à qui ils ac-

p cordoient la paix après l'avoir vain-

L. CORNEL. Q. MINUC. CONS. 101

» cu, & non avec Antiochus qui n'a-An. R. 559.

» voit jamais été en guerte avec eux.

Av. J. C. 193.

Quintius, loin de rien rabattre de ses premiéres propositions, s'expliqua encore plus précisément, & dit : "Qu'il » avoit deux partis à leur proposer, » sans l'un desquels ils pouvoient dé-» clarer au Roi qu'il ne devoit point » compter sur l'amitié des Romains. » Le premier, c'est que, s'il ne veut » pas que nous nous mélions de ce » qui regatde l'Asie, il faut que, de » fon côté, il renonce absolument à " l'Europe. Le fecond, que s'il refuse » de se renfermer dans les bornes de " l'Afie, & qu'il veuille étendre sa » domination jusques dans l'Europe, » il ne doit pas trouver étrange que » les Romains se croient aussi en droit » de conserver les amis qu'ils avoient » déja dans l'Asie, & même de s'y en so faire de nouveaux.

Hégésianax, qui portoit la parole pour le Roi, répondit » qu'il y avoit » une énorme disférence entre ôter à » Antiochus les villes de Thrace & » de Quersonnése que ses ancêtres » avoient possédées à ritre de conquête, » & fermer aux Romains l'entrée de » l'Asie, où ils n'avoient jamais possé

102 L. CORNEL. Q. MINUC. CONS.

Av. J.C. 199 » dé un pouce de terre. Que le Roi Av. J.C. 1991 » leur Maître vouloit faire avec les » Romains une amitié qui lui fit honpour, & non un Traité qui le cou-» vrît de confusion.

Quintius, de concert avec ses Collégues, après beaucoup de discours & de répliques, donna sa dernière réponse en déclarant aux Ambassadeurs du Roi, " que les Romains perfistoient » dans la résolution qu'ils avoient pri-» fe de mettre en liberté les villes » Grecques de l'Asie, comme ils » avoient fait celles de l'Europe : qu'ils » vissent si cette condition convenoit » à Antiochus. « Ils répondirent , qu'ils » n'avoient ni la volonté ni le pouvoir » d'accepter aucune condition, qui » tendît à priver Antiochus d'une » partie de ses Etats. « La Conférence finit, sans que l'on y eût rien conclu.

Dès le lendemain, Quintius introduifit dans le Sénat tous les Ambassadeurs de la Gréce & de l'Asie, & après leur avoir exposé ce qui avoit été dit & agité de part & d'autre dans la Conférence, il les chargea de faire savoir chacun à ceux qui les avoient envoiés, » que le Peuple Romain étoit déterminé à défendre leur liberté contre L. CORNEL. Q. MINUC. CONS. 103

Matiochus avec le même zêle & le AN. R. 559

même courage qu'il avoit témoigné

» même courage qu'il avoit témoigné » contre Philippe, & qu'il espéroit » le faire avec le même succès. « Les Ambassadeurs d'Antiochus conjurérent le Sénat » de ne rien précipiter » dans une affaire de cette importance; « de laisse au Roi le tems de faire ses » réflexions, & d'en faire eux-mêmes » de leur côté, avant que de prendre » une résolution qui alloit troubler le » repos de l'Univers. « Il ne sut encore rien décidé, & l'on députa vers le Roi les mêmes Ambassadeurs qui avoient déja conféré avec lui à Lysmachie, savoir Sulpicius, Villius, Elins.

A peine furent-ils partis, que des Anticchus Ambassadeurs Carthaginois arrivérent presid des mentes à Rome, & donnérent avis au Sénat, mital pour qu'Antiochus, excité par Annibal, se la utile préparoit certainement à faire la guer-reaux Romains, et leur sit realisment aux Romains, & leur sit craindre co. que les Carthaginois aussi, entraînés par l'exemple de leur premier citoien, ne reprissent les armes. Annibal, comme on l'a déja dit, s'étoit retiré auprès d'Antiochus. Ce Prince le reçut avec beaucoup de bienveillance & de di-

E IV

104 L. CORNEL. Q. MINUC. CONS. An. R. 159. stinction, lui témoigna toute l'estime Av. J. C. 193. & lui sit tous les honneurs possibles, comme à un Capitaine d'un rare mérite, qui pouvoit par ses conseils, & par la réputation seule de son nom, lui être d'un grand fecours dans le dessein qu'il projettoit. L'avis d'Annibal dès lors, & il persista toujours dans le même sentiment, fut " qu'il faloit » porter la guerre dans l'Italie. Que » par ce moien le pays ennemi leur " fourniroit des troupes & des vivres. " Que si ce pays demeuroit tranquille, » & que l'on laissat aux Romains la » liberté de faire la guerre au dehors, » il n'y avoit point de peuple ni de "Roi qui fût capable de leur résister. " En un mot, que Rome ne pouvoit " être vaincue que dans Rome même. " Il ne demandoit que cent galéres, dix mille hommes de pié, & mille chevaux. Il assuroit » qu'avec cette flote il iroit " d'abord en Afrique, où il espéroit » engager les Carthaginois à se join-" dre à lui; & que s'il n'y réussissoit

» pas, il iroit droit en Italie, où il » trouveroit le moien de susciter bien » des affaires aux Romains. Qu'il faloit » que le Roi passat en Europe avec le » reste de ses troupes, & qu'il s'arrétat L. CORNEL. Q. MINUC. CONS. 105

Mans quelque endroit de la Gréce, AN. R. 559

fans se transporter encore dans l'Ita-Av. J.C. 1931

» lie, mais se tenant toujours prêt à y » passer, & donnant ainst aux Romains » des allarmes continuelles, « Le Roi d'abord goûta extrêmement ce projet; & c'étoit, sans contestation, le meilleur parti que l'on pût prendre.

Annibal crut devoir prévenir & pré- Annibal ta-parer les amis qu'il avoit à Carthage, ment de foupour les mieux faire entrer dans ses lever ses comdesseins. Outre que des lettres sont patriotes conpeu fûres, elles ne peuvent s'expliquer mains. fusfisamment; ni entrer dans un assez 61. grand détail. Il envoie donc un homme de confiance, & lui donne ses instructions. Il s'appelloit Ariston, & étoit de Tyr. A peine est-il arrivé à Carthage, qu'on se doute du sujet qui l'y améne. On l'épie, on le fait suivre, enfin l'on prend des mesures pour l'arréter. Mais il les prévient, & se sauve de nuit, après avoir fait afficher au dessus de la chaire même où le Magistrat venoit tous les jours s'asseoir un placard, où étoient écrites en gros cara-Ctéres ces paroles : LES ORDRES DONT ON A CHARGE ARISTON NE S'ADRES-SENT A AUCUN CITOIEN EN PARTICU-LIER, MAIS A TOUS LES SÉNATEURS

## 106 L. CORNEL. Q. MINUC. CONS.

Av. R. 559. EN GÉNERAL. Le Sénat jugea à propos Av. J.C. 599. d'envoier des Ambassadeurs à Rome, pour informer les Consuls & le Sénat de ce qui s'étoit passé à cette occasion; & en même tems pour se plaindre des injures que la République de Carthage recevoit de Massinissa.

Contefiation Ce Prince avoit aussi envoié ses Amente Mainiste bassadeurs à Rome. Ainsi le Sénat, thaginois après avoir entendu les raisons des lattle indée

thagmons après avoir entendu les rations des laitle inde parties, nomma des Députés, à la tête Liv. XXXIV. desquels étoit Scipion l'Africain, pour

aller terminer l'affaire fur les lieux mêmes, Il s'agissoit d'un pays nommé Empories, qui est situé autour de la petite Syrte. Cette comrée étoit extrêmement fertile. La seule ville de Leptis paioit aux Carthaginois un talent de tribut par jour. (mille écus.) Les Députés revintent sans avoir rien décidé, regardant sans doute cette neutralité comme plus convenable à la fituation présente des affaires, qu'un jugement qui n'auroit pas manqué de mécontenter les uns ou les autres. Pourquoi donc le Sénat s'étoit-il rendu arbitre du différend, & pourquoi avoit-il pris la qualité de Juge ? Une telle politique ne lui fait pas d'honneur. Cette ref-pectable Compagnie commençoit à

r or Copy

L. CORNEL Q. MINUC. CONS. 107
tenir peu sincérement aux régles d'une An. R. 519
exacte justice, quand l'intérêt de Av. J.C. 1991
l'Etat s'y opposoit; & elle s'accoutumoir à n'être plus aussi scrupuleuse sur
ce point, qu'elle avoit été dans les

C. Cornélius Céthégus, l'un des deux Lustre fermé. Censeurs, ferme le Lustre. Le nombre, Liv. XXXV. des citoiens se trouva monter à cent, ou plus probablement, deux cens quarante-trois mille sept cens quatre citoiens.

Cette même année ses mouvemens fortebigue entre les Candidats pour parvenir au pour le Corconsulat furent plus vis & plus animés dit de Quinque jamais. Les personnages les plus fuir tempordistingués & les plus puissans dans les seivien se deux Ordres se mirent sur les ranges. Liv. XXXV. Mais ceux qui attiroient le plus les yeux 10. & l'attention des citoiens, étoient L. Quintius Flamininus qui avoit commandéla flote dans la Gréce, & P. Cornélius Scipion Nasca fils de ce Cnéus qui avoit fait de si grandes actions en Espagne. Ils étoient tous deux de race Patricienne. Ce qui partageoit le plus entre vux les sustrages, c'étoit le crédit & la faveur de leurs \* fréres, (fratres) les

Scipion n'étois que cousin étoient appellésen Latin fragermain du Candidat de ce tres patrueles, & les fréres nom. Les cousins germains propres, fraires germanis.

108 L. CORNEL. O. MINUC. CONS.

Ani. R. 159. deux plus grands Généraux de leur Av.J.C. 195. tems. Scipion l'Africain avoit acquis une gloire plus brillante, mais par cette raison même il étoit plus exposé à l'envie : la réputation de Quintius étoit plus récente, il avoit triomphé cette même année. A a quoi l'on peut ajouter que le premier avoit toujours été sous les yeux des citoiens depuis dix ans, assiduité qui affoiblit ordinairement la considération que l'on a pour les grands hommes, comme Cicéron le fait remarquer en plaidant pour Muréna. D'ailleurs, depuis qu'il avoit vaincu Annibal, le Peuple lui avoit déféré un fecond Confulat, & la Cenfure. Une derniére raison, que Tite-Live ne touche pas néanmoins, pouvoit avoir beaucoup aliéné de lui les Plébeïens, c'étoit le nouvel usage introduit sous son second Consulat, & autorisé par lui, de donner aux Sénateurs des places distinguées dans les spectacles. La faveur, le crédit de Quintius avoit encore toute la force de la nouveauté : le tems n'en avoit point flétri, pour ainfi dire, la fleur & l'éclat. Depuis son

a lsta nostra assiduitas, tietatis... Utrique nosservi, nescis quanum interdum afferat hominibus fastidii, quantum sa-

L. Cornel. Q. Minuc. Cons. 105 triomphe il n'avoit rien demandé, ni An. R. 5559reçu aucune récompense. Il faisoit remarquer au Peuple qu'il sollicitoit, non pour un cousin, mais pour un

non pour un cousin, mais pour un frére, qui avoit été son Lieutenant & son second dans la guerre qu'il avoit figlorieusement terminée, & qui avoit agi contre les ennemis de la République par mer, pendant que lui-même les pressoit de son côté par terre. Voila les raisons qui donnérent à un indigne sujet, comme il paroitra par la suite, la préférence sur un compétiteur, qui étoit présenté par Scipion l'Africain son cousin germain, par toute la famille des Scipions, dans une Assemblée tenue par un Conful de la maison Cornelia, dont la famille des Scipions étoit une branche; qui d'ailleurs avoit pour lui le préjugé glorieux de tout le Sénat, qui en le chargeant de recevoir la mère des dieux dans la ville, l'avoit déclaré le plus homme de bien qu'il y eût dans la République. Scipion l'Africain ne put pas même obtenir la place de Consul Plébeien pour C. Lélius, qu'il appuioit aussi de sa recommandation. On donna à Quintius pour Collégue Cn. Domitius Ahenobarbus.

## EIO L. CORNEL. Q. MINUC. CONS. 6. III.

Les Etoliens envoient des Ambassadeurs à Nabis , à Philippe , & à Antiochus , pour les engager à prendre les armes contre les Romains. Nabis commence la guerre. Ambassadeurs Romains vers Antiochus. Conversation entre Scipion & Annibal. Entrevûe de Villius avec le Roi, puis avec son Ministre. Antiochus tient un grand Confeil sur la guerre des Romains. Annibal entre en éclaircissement avec Antiochus, & en est favorablement écouté. Retour des Ambassadeurs à Rome. Députés envoiés dans la Gréce. Expédition de Philopémen contre Nabis. Thoas député par les Etoliens vers Antiochus, le presse de passer dans la Gréce. Quintius détrompe les Magnétes:ils demeurent attachés plus que jamais aux Romains. Assemblée générale des Etoliens, où, malgré les remontrances de Quintius, on appelle Antiochus pour venir délivrer la Gréce. Entreprise perfide des Etoliens contre trois villes. Meurtre du TyranNabis. Antiochus fonge à passer dans la Gréce. Thoas lui inspire de la jalousie contre Annibal. Antiochus passe en Europe. Discours du Prince L. CORNEL. Q. MINUC. CONS. 111 dans l'Assemblée des Etoliens. Il est déclaré Généralissem. Il fait une tentative inutile sur Chalcis. Assemblée des Achéens. Discours de l'Ambassadeur d'Antiochus. Discours de l'Ambassadeur des Etoliens. Réponse de Quintius. Les Achéens se déclarent contre Antiochus. Ce Prince se rendmaître de Chalcis , & detoute l'Eubée.

Rome n'avoit point alors de plus An. R. 119. grands ennemis que les Eroliens. Les Eroliens Thoas, actuellement leur souverain envoient des Magistrat, ne cessoit de les animer, Ambassaen leur représentant avec chaleur & a Philippe, & emportement le mépris où ils étoient pour les engachez les Romains depuis la victoire per à pendre remportée sur Philippe, à laquelle tre les Ropourtant les Etoliens avoient eu la mains. plus grande part. Ses remontrances, 2. eurent l'effet qu'il en avoit espéré. Dans une Assemblée générale qui se tint à Naupacte, on députa Damocrite vers Nabis, Nicandre à Philippe, & Dicéarque frère de Thoas à Antiochus, avec des instructions particuliéres pour chacun de ces Princes. mais tendantes toutes à un même but, c'est-à-dire à les engager également,

An. R. 519. quoique par différens motifs, à se déav.J.C. 199. clarer contre les Romains.

Le premier représenta au Tyran de Sparte, » que les Romains avoient en-» tiérement énervé sa puissance en lui » ôtant les villes maritimes, puisque » c'étoit de là qu'il tiroit ses galéres, » ses troupes, ses matelots. Qu'enfer-" mé presque dans ses murs, il avoit » la douleur de voir les Achéens do-» miner dans le Péloponnése. Qu'il » n'auroit jamais une occasion pareille » à celle qui se présentoit actuellement » de recouvrer son ancien pouvoir. » Que les Romains n'avoient point » d'armée dans la Gréce, qu'il pou-» voit s'emparer facilement de Gy-» thium qui étoit fort à sa bienséance ; » & que la prise d'une ville comme » celle-là ne paroitroit pas aux Ro-» mains un sujet qui méritat de faire » passer de nouveau les Légions dans » la Gréce.

Nicandre avoit des motifs encore plus forts pour animer Philippe, qui avoit été dégradé d'un rang beaucoup plus élevé, & à qui l'on avoit ôté beaucoup plus de chofes qu'au Tyrani " Il faifoit valoir outre cela l'ancienne

L. Cornet. Q. Minuc. Cons. 11; » réputation des Rois de Macédoine, AN. R. 559-» & l'univers conquis par leurs armes. » Il ajoutoit que le parti qu'il lui pro-» posoit n'avoit aucun risque pour lui. » Qu'il ne lui demandoit point de fe » déclarer avant qu'Antiochus fût passé » en Gréce avec son armée. Et si vous » feul, ajoutoit-il, sans être secouru » par Antiochus, avez foutenu si lon-» tems avec vos feules forces la guerre » contre les Romains & les Etoliens » unis ensemble, comment les Ro-» mains vous résisteroient-ils mainte-» nant que vous aurez pour Allies ... Antiochus & les Étoliens? Il n'ou-" blioit pas la circonstance d'Annibal, » ennemi né des Romains, & qui leur » avoit tué plus de Généraux & de

» foldats qu'il ne leur en restoit.

Dicéarque prit Antiochus par d'autres endroits. » Avant tout il lui fit » sentir, que dans la guerre contre » Philippe les Romains avoient prosité de la désaite de ce Prince, mais que l'honneur de la victoire avoit » été tout entier pour les Etoliens. » Qu'eux seuls leur avoient ouvert » l'entrée dans la Gréce, & qu'ils les » avoient mis en état de vaincre l'ent

114 L. CORNEL. Q. MINUC. CONS.

An. R. 159. » nemi en leur prétant leurs forces.
Ar.J.C. 1931. » Il faifoit un long dénombrement des

» troupes d'Infanterie & de Cavalerie

» qu'ils lui fourniroient, aussi bien que

» des places fortes & des ports de mer

» dont ils étoient maîtres. A l'égard

» de Philippe & de Nabis qui n'étoient

» pas là pour le démentir, il avançoit

» aussi hardiment que s'il en eût été

» chargé de leur part, qu'ils étoient

» résolus de se joindre à lui, & de saisse

» teroit de recouvrer ce qu'ils avoient

» perdu dans la guerre précédente.

Voila quels mouvemens se donnoient les Etoliens, pour susciter à Rome des ennemis de tous côtés. Les deux Rois néanmoins ne s'ébranlérent point alors, & celui même qui prit dans la suite leur parti, ne s'y déterminoit

que lentement.

Nabis commence la dans toutes les places maritimes, pour guere.
Liv. XXXV. les porter à la révolte. Il gagna par présens plusieurs des principaux, & se se désit sous main de ceux qu'il trouvoit attachés opiniarrement au partides Romains. Quintius, en partant de

Gréce, avoit chargé les Achéens de

L. Cornel. Q. Minuc. Cons. 115 veiller à la défense des villes maritimes. Ast. R. 555 11s députérent aussities auxiryran, pour le faire souvenir du Traité qu'il avoit fait avec les Romains, & pour l'exhorter à ne pas rompre une paix qu'il avoit desirée & demandée avec tant d'ardent. Ils envoiérent en même tems du secours à Gythium que le Tyran avoit déja assiée, & des Ambassadeurs à Rome pour y donner avis de tout ce qui se passoin.

Antiochus ne se déclaroit pas en- deuts Rocore, mais il prenoit des mesures se- mains vers crettes pour le grand dessein qu'il rou. Autochus.

loit dans son esprit. J'ai dit auparavant que les Romains avoient euvoié Sulpicius, Elius, & Villius en qualité d'Ambassadeurs vers ce Prince. Ils avoient eu ordre de passer d'abord chez Euméne. Ils se rendirent donc à Pergame, la capitale de son Roiaume. Ils le trouvérent dans un grand desir que l'on déclarât la guerre à Antiochas, parce que comptant sa défaite assurée, il espéroit en tirer de grands avantages.

Sulpicius étant demeuré malade à Pergame, Villius, qui avoit appris qu'Antiochus étoit occupé à la guerre de Pisidie, se rendit à Ephése, où il 116 L. CORNEL. Q. MINUC. CONS.

Aw. R. 159. trouva Annibal. Il eut pluseurs entretiens avec lui, dans lesquels il tâcha,
mais inutilement, de lui persuader
qu'il n'avoit tien à craindre de la part
des Romains. Mais il réussit mieux,
supposé qu'il en ait eu le dessein, a le
rendre suspect au Roi. En faisant au
Carthaginois de fréquentes visites, en
lui témoignant beaucoup. d'amitié, il
fit naître dans l'esprit d'Antiochus de
la défiance contre lui, comme nous

aurons bientôt occasion de le voir.

conversation Tite-Live cite des Historiens qui entre Scipion ont écrit, que Scipion l'Africain écoit & Annibal.

Liv. XXXV. de cette Ambassade, & que ce fut lui

Liv. XXXV. de cette Ambassade, & que ce fut lui qui eut avec Annibal les conversations dont je viens de parler. Il en raporte même une, d'après eux, avec un assez grand détail, & marque que Scipion aiant demandé à Annibal, qui il jugeoit qu'on dût regarder comme le plus grand des Généraux, le Carthaginois lui répondit que c'étoit Alexandre le Grand; parce qu'avec un petit nombre de Macédoniens il avoit défait des armées innombrables, & avoit conduit ses troupes victorieuses jusqu'au bout de l'Univers avec plus de facilité, que s'il n'avoit voiagé simplement que pour son plaisir. Qui mettez-vous après AteL. CORNEL. Q. MINUC. CONS. 117 \*\*Randre, continua Scipion? Pyrrhus, Av. B. 559. dit Annibal. C'est lui qui le premier a

enseigné l'art de bien camper, de bien prendre ses postes, de placer ses corps de troupes à portée de se soutenir mu-tuellement. D'ailleurs jamais homme n'eut tant de dextérité que ce Prince pour se concilier les esprits; & il posséda ce talent dans un degré si parfait, que tout étranger qu'il étoit, les nations d'Italie préférérent son empire à celui des Romains, qui depuis si lontems tenoient le premier rang dans le pays, Ensin, reprit Scipion, je voudrois savoir à qui vous donnez la troisiéme place. Je la prens pour moi-même sans balancer, reprit Annibal. Vous, repliqua Scipion en fouriant! & que diriez-vous donc, si vous m'aviez vaincu? En ce cas , reprit Annibal , je me mettrois hardiment audessus d'Alexandre & de Pyrrhus, & de tout ce que nous connoissons de grands Capitaines. Scipion a fut frapé de cette réponse adroite, affaisonnée d'une louange fine à laquelle il ne s'attendoit pas. Car il sembloit qu'Annibal le préféroit à tous

a It perplexum Punico quod è grege le imperatoaftu responsum , & im provisium affentationis gepus Seipionem moville,

118 L. CORNEL. Q. MINUC. CONS.

Av. R. 559 les autres, en le mettant à part com-Av.J.C. 193 me un Général avec qui nul autre ne devoit entrer en comparaison. Tite-Live ne donne pas cette conversation pour certaine; & il y a des raisons de la fuspecter.

Liv. XXXV. 15-17.

Villius avec Apamée, Antiochus s'y rendit après 1: Roi, puis avoir terminé la guerre contre les Pisidiens. Leur entrevûe se passa en contestations à peu près semblables à celle qu'avoient eu à Rome les Ambassadeurs du Roi avec Quintius. Elle fut troublée par la nouvelle que reçut alors ce Prince de la mort de son fils aîné, qui fut regretté généralement. Villius, pour ne point se rendre importun dans un tems de deuil & de tristesse, étoit retourné à Pergame, où il trouva Sulpicius parfaitement rétabli. Le Roi le manda peu après. Ils eurent un entretien avec fon Ministre, qui se termina à des plaintes réciproques de part & d'autre : après quoi ils retournérent à Rome, sans avoir rien conclu-

Villius s'étant avancé d'Ephése à

Dès qu'ils furent partis, Antiochus tint un grand Conseil sur les affaires tient un grand Conla présentes, où chacun à l'envi s'emfeil fur porta contre les Romains, sachant que guerre des Romains.

L. Cornel. Q. Minuc. Cons. 119 c'étoit un moien sur de faire sa cour AN. R. 5596 au Prince. » Les uns relevoient la Av.J.C. 193. "fietté de leurs demandes, & trou-17.18, " voient étrange qu'ils entreprissent " d'imposer des loix au plus grand "Roi de l'Asie, comme s'ils avoient " affaire à un Nabis vaincu : encore " avoient-ils traité celui-ci avec plus » de ménagement, l'aiant laissé Maî-" tre & Souverain dans Lacédémone " sa patrie, pendant qu'il leur parois-» foit indigne que Smyrne & Lam-» plaque obéissent à Antiochus. D'au-» tres avouoient que ces villes étoient, » pour un si grand Monarque, un » objet peu important, & méritoient » à peine qu'il pfît les armes pour les » conserver : mais que l'injustice cou-» vroit toujours dans les commence-» mens ses prétentions ambitieuses sous » des demandes simples & modestes, » qu'elle portoit bientôtaux plus crians » excès. « Alexandre d'Acarnanie, à qui l'espérance d'une meilleure fortune avoit fait quitter la Cour de Philippe depuis les disgraces de ce Prince, pour passer dans celle d'Antiochus, sur l'esprit duquel il avoit pris un entier ascendant, étoit de ce Confeil. Comme s'il s'y étoit agi de déli-

120 L. CORNEL. Q. MINUC. CONS. AN. R. 159 bérer, non pas s'il faloit faire la guerre Av.J.C. 1931 ou non, mais où & comment il la faloit faire, " il montroit au Roi une » victoire assurée s'il passoit en Euro-" pe, & s'il alloit s'établir dans quel-» que partie de la Gréce. Il disoit " d'un ton affirmatif que les Etoliens, » qui en occupoient le centre, se dé-» clareroient les premiers contre les » Romains. Qu'aux deux extrémités, » Nabis d'un côté, pour recouvrer ce » qu'il avoit perdu, fouleveroit con-» tr'eux tout le Péloponnése; & que » de l'autre Philippe, encore plus mé-» content, & semblable à ces ani-» maux que les chaînes dont on les s tient lies, rendent plus furieux, ne » manqueroit pas, au premier fignal: » de guerre, de prendre aussi les armes. u'il n'y avoit point de tems à per-» dre, & que le point décisif étoit de » s'emparer des postes favorables, & » de s'assurer des Alliés. Il ajoutoit

» qu'il faloit envoier sans délai Anni-» bal à Carthage, pour donner de » l'inquiétude & de l'occupation aux » Romains.

Annibaten- Annibal, que ses entretiens avec tre en éclair- Villius avoient rendu suspect au Roi, avec Antio-ne fut point appellé à ce Conseil, Il s'étoit

L. CORNEL. Q. MINUC. CONS. 121 s'étoit déja aperçu en plusieurs autres AN. R. 119. occasions que le Roi étoit refroidi à chus, & ca son égard, & ne lui marquoit plus la est sivorable. même confiance. Il eut une explica ment écouré, tion avec lui, dans laquelle il lui ou-19. vrit son cœur. Rappellant les premiéres années de son enfance où il avoit juré sur les autels d'être l'ennemi éternel des Romains : C'est ce serment, dit-il, c'est cette haine, qui m'a mis les armes à la main pendant trente-fix ans, qui m'a fait chasser de ma patrie pendant la paix, & qui m'a obligé de venir chercherun azyle dans vos Etats. Si vous frustrez mes espérances, guidé par cette même haine qui ne mourra qu'avec moi, j'irai par tout où je faurai qu'il y a des forces & des armes, susciter des ennemis aux Romains. C'est pourquoi je conseille à ceux de vos amis qui vous font leur cour à mes dépens, de chercher quelque autre matiere à leurs calomnies. Je hai les Romains, & suis haï d'eux. J'en prens à témoin les manes de mon pére Amilcar & les dieux. Tant que vous songerez à leur faire la guerre, vous pouvez mettre Annibal au nombre & à la tête de vos amis. Si quelque raifon vous fait pancher vers la paix , prenez d'autres conseils que les miens. Antiochus, touché de ce Teme VII.

122 QUINTIUS ET DOMÉTIUS CONS. discours, parut rendre à Annibal toute son amitié & toute sa consiance.

An. R. 560. L. Quintius. Av. J.C. 192. Cn. Domitius.

Retour des Les Ambassadeurs qu'on avoit en-Ambassa voiés vers les Rois étant de retour à deur à Rome, on comprit bien par le raport Liv XXXV qu'ils firent de leur commission, qu'il faloit s'attendre à la guerre contre An-

qu'ils fifent de leur committion, qu'il faloit s'attendre à la guerre contre Antiochus: mais on ne jugea pas qu'il y eût encore affez de fujet d'armer contre lui. Il n'en fut pas ainfi de Nabis Tyran de Sparte, qui avoir rompu ouvertement le Traité, & qui attaquoit actuellement toutes les villes martitimes de la Lacome. On envoia en Gréce le Préteur Atilius avec une flote, pour prendre la défense des Alliés.

Tomme Antiochus ne s'étoit point encore déclaré, les deux Confuls eurent ordre de partir pour leur province, & se rendirent dans le pays des Boïens, qu'ils ravagérent chacun de leur côté. Les Préteurs eurent aussi d'heureux succès dans l'Espagne.

néputés en- Les guerres qui occupoient alors voiét dans la les armes de la République donnoient Gétéce.

Liv. XXXV. moins d'inquiétude aux Sénateurs, que celle qu'on voioit se préparer de la part

QUINTIUS ET DOMITIUS CONS. 123 d'Antiochus. Sur les divers bruits qui AN. R. 160. couroient de ses desseins, ils prirent différentes précautions pour mettre la République en sureté dans tous les endroits par où il pourroit l'attaquer. Ils jugérent aussi à propos d'envoier en Gréce quatre Députes, pour obferver sur les lieux mêmes l'état des choses, veiller à l'intérêt des Alliés, & les conserver toujours dans l'amitié & l'attachement pour les Romains. T. Quintius étoit de ce nombre, & à la tête des autres.

Nabis cependant attaquoit Gythium Expedition avec toutes fes forces; & irrité contre de thilogé-les Achéens de ce qu'ils avoient en-Nabis. voié du fecours aux assiégés, il rava-Liv.XXXV. geoit leurs campagnes pour s'en ven-Plut. in Phi-ger. Ils avoient alors pour Général le lop. 363, 364. célébre Philopémen, dont il est parlé avec plus d'étendue dans l'Histoire Ancienne, Ils l'envoiérent contre Nabis, qu'il attaqua d'abord avec sa flote : mais comme il n'avoit point d'expérience dans la marine, il fut vaincu. Il eut bientôt sa revanche sur terre, & remporta une victoire sur . Nabis, qui ne l'empécha pas néanmoins de se rendre maître de Gythium. Philo-

Tome VIII.

114 QUINTIUS ET DOMITIUS CONS. Av 3 160 pémen, dans la vûe de forcer Nabis à Av. J.C. 192.

quitter fon entreprise fur Gythium, qu'il ne savoit pas que le Tyran avoit déja prise, s'approcha de Sparte même, comme pour en former le siége. Nabis accourut fur le champ au secours de sa patrie. Il se donna un fecond combat bien plus fanglant que le premier. Il y eut un si grand nombre de Lacédémoniens ou tués, ou faits prisonniers, qu'à peine resta-t-il au Tyran la quatrième partie de son armée. Il s'étoit retiré pendant le combat dans la ville. Philopémen voiant qu'il s'y tenoit renfermé, & ne se croiant pas en état de l'assiéger dans les formes, passa les trente jours suivans à ravager les campagnes de la Laconie. L'aiant ainsi réduit à la dernière extrémité, il se retira chez lui comblé de gloire, & comme en triomphe.

Pendant cette expédition des Achéens Than,depucontre Nabis, les Etoliens avoient enté par les Eto-Hent vers voié une Ambassade à Antiochus, pour of tochus . l'exhorter à passer en Gréce. Thoas, la praife de janin dans la le Chef de cette Ambassade, lui re-

Gran.

présenta » que les Romains aiant re-" tiré leur armée de Gréce, l'avoient » laissée sans défense : que l'occasion

QUINTIUS ET DOMITIUS CONS. 125

» ne pouvoit être plus favorable pour An. R. (60

» s'en faisir : qu'il trouveroit tout dis.

» posé à le recevoir; & qu'il n'auroit

» qu'il e pouver pour se rendre le

» qu'à se montrer pour se rendre le » maître du pays. « Ce portrait staté qu'on lui sit de l'état des affaires de la Gréce, le frapa extrêmement, & ne lui laissa presque plus aucun doute sur

le parti qu'il avoit à prendre.

Quintius, en parcourant la Gréce Quintius avec les autres Députés, avoit trouvé détrompe les Magnétes: ils tous les peuples fort bien disposés, demeurent excepté les Magnétes, que l'on avoit attachés plus aliénés des Romains en répandant le aux Romains. bruit qu'ils étoient déterminés à livrer Liv.XXXV. à Philippe la ville de Démétriade qui appartenoit aux Magnétes. Quintius eut besoin de toute son éloquence & de toute son adresse pour les détromper des fausses préventions qu'on leur avoit données; & il en vint heureusement à bout. Euryloque, auteur de tous ces bruits féditieux, ne se croiant plus en fûreté dans le pays, se réfugia chez les Etoliens.

Thoas, qui tenoit le premier rang Anemble dans l'Etolie, & qui avoit été envoie générale des vers Antiochus, étoit revenu, & en malgré lerré avoit amené avec lui Ménippe, que le montances de Quintuis, Roi envoioit aux Etoliens en qualité a appelle appelle de la companyant de la

Fi

AN. R. 160 d'Ambassadeur. Avant que l'Assemblée

ANI.C. 1912 générale fût convoquée, ces deux pour venir hommes avoient travaillé de concert à déliver la préparer & à prévenir les esprits, en Liv. XXXV. exagérant avec emphase les armées de terre & de mer qu'avoit le Roi, ses

rerre & de mer qu'avoit le Roi, ses nombreuses troupes d'Infanterie & de Cavalerie, les éléphans qu'il avoit sait venir des Indes, surtout (motif puisfant pour la multitude) l'or immense que le Roi apporteroit, sussissant pour

acheter les Romains mêmes.

Quintius étoit informé régulièrement de tout ce qui se disoit & se passoit en Etolie. Quoique tout lui parût desespéré de ce côté-là, cependant, pour n'avoir rien à se reprocher, & pour mettre encore plus les Etoliens dans leur tort, il jugea à propos d'envoier dans l'Assemblée quelques Députés des Alliés, pour faire ressouvenir les Etoliens de leur alliance avec les Romains, & pour être en état de répondre librement à ce que pourroit avancer l'Ambassadeur d'Antiochus. Il chargea de cette commission les Athéniens, que la dignité de leur ville, & leur ancienne liaifon avec les Etoliens, y rendoient plus propres que tous les aurres.

QUINTIUS ET DOMITIUS CONS. 127

Thoas ouvrit l'Assemblée en annon- AN. R. 160. çant qu'il étoit venu un Ambassadeur de la part du Roi Antiochus. On le fit entrer. Il commença par dire, " qu'il auroit été à fouhaiter pour les » peuples de la Gréce & de l'Asie, » qu'Antiochus fût intervenu plutôt » dans leurs affaires, & pendant que » celles de Philippe fe foutenoient » encore : que par ce moien chacun " auroit conservé ses droits, & que » tout ne seroit pas tombé sous le pou-» voir des Romains. Mais à présent " encore, dit-il, si vous mettez à exé-» cution les desseins que vous avez » formés, Antiochus pourra, avec l'ai-» de des dieux & votre secours, réta-» blir dans leur ancienne splendeur » les affaires de la Gréce, en quelque » mauvais état qu'elles foient.

Les Athéniens, à qui l'on donna ensuite audience, sans dire » un mou du Roi, se contentérent de rappel-» ler aux Etoliens le souvenir de leur » alliance avec les Romains, & des » fervices que Quintius avoit rendus à » toute la Gréce, les « conjurant de

a Ne temere eam (Græ- Confilia calida & audacia ciam ) celeritate nimia prima specie læta, trastatu consiliorum everterent. dura eventu tristia esse.

128 QUINTIUS ET DOMITIUS CONS.

An. R. 560. » ne rien précipiter dans une affaire Ar J. C. 192. , aussi importante que celle dont il » s'agissoit actuellement. Que les ré-» folutions hardies, prifes avec chaleur » & vivacité, pouvoient avoir d'abord » un premier coup d'œil flateur : qu'on » en sentoit ensuite les difficultés dans » l'exécution, & que rarement elles » avoient un heureux succès. Que les » Ambassadeurs Romains, & parmi » eux Quintius, n'étoient pas éloignés. » Que pendant que tout étoit encore » indécis, il paroitroit plus sage de » prendre la voie d'une conférence » paisible avec d'anciens Alliés pour se » faire rendre ce qu'ils croioient leur » être dû, que d'engager précipitam-» ment l'Europe & l'Asse dans une » guerre, dont les fuites ne pourroient » être que funestes.

La multitude, toujours avide de nouveauté, étoit entiérement pour Antiochus, & ne vouloit pas même qu'on admît les Romains dans l'Affemblée. Les anciens & les plus fages eurent besoin de tout leur crédit pour obtenir qu'on les y invitât. Quintius s'y rendit, moins dans l'espérance de faire aucune impression sur des esprits si fort prévenus, que pour convaincre

QUINTIUS ET DOMITIUS CONS. 129 tous les peuples que les Étoliens feuls AM. R. 560. étoient les auteurs de la guerre qui Ar. J.C. 192.

alloit s'allumer, & que les Romains ne s'y engageoient que malgré eux, & forcés par la nécessité. » Il com-» mença par rappeller le souvenir des » tems où les Etoliens étoient entrés » en alliance avec les Romains; par-» courut légérement les différentes oc-» casions où ils avoient manqué à leurs » engagemens; &, après avoir dit peu » de choses sur ce qui faisoit actuelle-" ment l'objet ou le prétexte des con-» testations, il se réduisit à marquer, s que s'ils croioient avoir quelque » juste sujet de plaintes, il paroissoit ss bien plus raisonnable pour eux de » faire leurs remontrances au Sénat, » qui seroit toujours prêt à les écouter, » que de susciter de gaieté de cœur » entre les Romains & Antiochus une " guerre, qui alloit troubler tout l'ur. » nivers, & qui causeroit infaillible-» ment la ruine de ceux qui en auroient » été les promoteurs.

L'événement justifia ses représentations, mais elles surent vaines alors. Thoas & ceux de sa faction, surent écoutés savorablement, & obtinrent que sans délai, & en présence même

170 OUINTIUS ET DOMITIUS CONS. Av. J. C. 192. lequel on appelleroit Antiochus pour venir délivrer la Gréce, & pour se rendre l'arbitre des différends entre les Etoliens & les Romains. Quintius aiant demandé qu'on lui donnât copie de ce Décret, Damocrite, qui étoit alors en charge, s'oublia jufqu'au point de répondre infolemment à un homme d'un caractère si respectable, qu'il avoit bien d'autres affaires pour le présent, & que dans peu il iroit lui-même en personne lui porter ce Décret en Italie en campant sur les bords du Tibre. Tant un esprit de vertige & d'emportement avoit alors faili toute la nation, & même les premiers Magistrats des Etoliens! Quintius, & les autres Ambassadeurs, retournérent à Corinche.

perfide des tiochus arrivât, & aussi pour ne pas 34. & 37·

tre trois vil- paroitre compter uniquement fur fon secours, prenoient de leur côté toutes les mesures possibles pour changer la situation présente de la Gréce. Tout le monde convenoit que dans chaque République les principaux, & ceux d'entr'eux sur tout qui étoient les plus gens de bien, étoient attachés aux Romains, & se tenoient heureux de leur

Les Etoliens, en attendant qu'An-

Quintius et Domitius Cons. 171 être alliés; mais que la multitude, & An. R. 160. ceux qui n'étoient pas contens de leur Av.J.C. 192 fortune, soupiroient après le changement. Les Etoliens donc, ne comptant point réussir par la voie de persuasion, résolurent de recourir à la ruse & à la surprise; & ils furent assez hardis pour former en un même jour trois entreprises étonnantes : c'étoit de s'emparer en même tems de Démétriade, de Chalcis, & de Lacédémone. Trois

Dioclès partit pour Démétriade, & par le secours de la faction d'Euryloque qui étoit actuellement en exil, & qui parut alors à la tête des troupes que Dioclès avoit amenées, il se ren-

des principaux citoiens furent chargés chacun de l'une de ces trois expédi-

dit maître de la ville.

rions.

Thoas n'eut pas le même fuccès à Chalcis. Ceux qui étoient à la tête de la faction Romaine & de la ville en même tems, aiant pressenti le dessein des Etoliens, se tinrent si bien sur leurs gardes, qu'il fut impossible de les furprendre.

L'entreprise contre Sparte étoit bien plus délicate. Il s'agissoit de surprendre Tyran Nebis. le plus défiant de tous les hommes.

Meurtre du Ibid. 35.

132 QUINTIES ET DOMITIUS CONS.

R. 560. Nabis, depuis lontems, follicitoit le ar.J.C. 192. secours des Etoliens. Aléxaméne fut chargé d'y conduire mille hommes de pié. On y joignit trente Cavaliers., qui étoient l'élite de la Jeunesse, auxquels les Magistrats commandérent d'exécuter ponctuellement les ordres de leur Commandant, quels qu'ils fusfent. Aléxaméne fut reçu par le Tyran avec grande Joie. Quelques jours après, étant fortis tous deux en pleins campagne, les Cavaliers, en conséquence de l'ordre qu'ils avoient reçu, le jettent sur Nabis, & le massacrent. Ainsi périt Nabis par la main d'un traître. La Providence emploie souvent un scélérat pour en punir un autre. Le crime d'Aléxaméne ne demeura pas lontems impumi. Sa premiére attention fut de regagner promtement ta ville pour s'emparer du Palais & des richesses du Tyran. Pendant qu'il s'occupe uniquement de ce soin aussi bien que ses troupes, il est tué lui-même par les bourgeois, qui dans ce turnulte avoient pris les armes pour se défendre.

Antiochus Pendant que les Etoliens se donseage à passer noient tous ces mouvemens, Antioca. Too se le préparoit à passer dans la Gréce.

QUINTIUS ET DOMITIUS CONS. 133 Il étoit embarrassé à prendre son parti AN. R. 1602 par raport à Annibal. Après l'éclair-inspire de sa cissement dont nous avons parlé, qui jalousse conavoit ce semble dissipé tous ses soup-tre Annibal. çons, il avoit paru déterminé à lui 42. 6 43. donner le commandement d'une partie de sa flote pour passer en Afrique, & y ramasfer des troupes. Mais quels ravages ne fait point la flaterie dans Ja Cour & dans l'esprit des Princes! L'Etolien Thoas emploia ce moien pour écarter Annibal, dont le crédit auprès du Roi luifaisoit ombrage. Premiérement il fit beaucoup valoir la puissance des Etoliens qui s'étoient rendus maîtres de Démétriade : & après avoir ébloui & trompé un nombre de Grecs par les hyperboles outrées dont il avoit usé en parlant des fosces d'Antiochus, il emploia les mêmes artifices & les mêmes mensonges pour enfler les espérances & le courage du Roi. Il lui faisoit entendre qu'il étoit appellé dans la Gréce par les vœux de tous les peuples, & que des qu'ils apercevroient sa flote en mer, ils courroient tous avec empressement pour le recevoir.

Ensuite il entreprit de détourner ce Prince du dessein qu'il avoit d'envoier 134 QUINTIUS ET DOMITIUS CONS.

An. R. 562. Annibal en Afrique, en lui représenAv. J.C. 192.

tant » qu'il n'étoit pas de sa prudence » de diviser sa flote, & encore moins » d'en donner le commandement à » Annibal. Que c'étoit un exilé & un » Carthaginois, à qui sa fortune ou » son génie pouvoient suggérer dans " un même jour mille projets différens. " Que d'ailleurs, cette réputation mê-" me qu'il avoit acquise dans la guerre, " & qui faisoit comme son apanage, » étoit trop éclatante pour un fimple » Lieutenant. Que le Roi devoit pa-» roitre seul Chef, seul Général, & » attirer seul les yeux & l'attention de » l'armée : au lieu que si Annibal étoit » emploié, cet étranger seul auroit la » gloire de tous les heureux succès. « Il a n'y a point, dit Tite-Live, d'esprits plus susceptibles de jalousie, que ceux qui n'ont point une grandeur d'ame égale à leur naissance & à leur rang : parce qu'alors tout mérite leur devient odieux comme un bien étranger auquel ils n'ont point de part. C'est ce qui parut bien clairement dans l'oc-

a. Nulla ingenia tam non zquant; quia virtuprona ad invidiam funt, tem & (ou plutăt ut) boquâm corum qui genus ac num alienum oderunt, fortunam fuam animis!

QUINTIUS ET DOMITIUS CONS 135 casion présente. On avoit su prendre An. R. 560. ce Prince par son foible. Un sentiment Av. J.C. 192. de jalousie, qui est la marque & le défaut des petits esprits, étoufa en lui toute autre pensée & toute autre réflexion. Il ne fit plus aucun cas ni au-

cun usage d'Annibal. Le succès vengea bien celui-ci, & montra quel malheur c'est pour un Prince d'ouvrir son cœur aux basses suggestions de l'envie, & ses oreilles aux discours empoisonnés des flateurs.

Antiochus enfins'embarqua avec qua- Antiochus rante vaisseaux pontés, soixante qui passe en Eune l'étoient pas, & deux cens barques Liv. XXXV. chargées de toutes fortes de provisions43. & de machines de guerre. Il arriva d'abord à Démétriade, où il débarqua dix mille hommes de pié, cinq cens chevaux, & fix éléphans. Ces forces auroient à peine suffi, quand il ne se seroit agi que de s'emparer d'un pays sans défense, loin qu'elles pussent soutenir le choc de la puissance Romaine. Dès que les Étoliens eurent appris l'arrivée d'Antiochus, ils assemblérent la Nation, & firent un Décret par lequel ils l'invitoient à se rendre à leur Assemblée. Le Roil'aiant reçu, vint à Lamia, où elle se tenoit. Il fut reçu par une

136 QUINTIUS ET DOMITIUS COMS. An. R. 160 multitude infinie de peuple qui rem-Ar.J.C. 192. plissoit l'air de cris, battoit des mains, & se livroit à tous les transports par lesquels on a coutume de témoigner

Discours de Liv. XXXV.

une joie extraordinaire. Introduit dans l'Assemblée avec assez rassemblée de peine, tant la foule étoit grande, il des Etoliens, se commença par s'excuser de ce qu'il " venoit avec beaucoup moins de troun pes qu'on ne l'avoit espéré, faisant " entendre que cet empressement étoit " une preuve de son zêle pour leurs " intérêts, puisqu'au premier signal » qu'ils lui en avoient donné, il étoit " parti malgré la mauvaise saison, & s sans attendre que tout fût prêt s " mais que bientôt leur artente feroit " remplie. Que dès que le tems seroit " propre à la navigation, ils verroient » toute la Gréce couverte d'armes, n d'hommes, de chevaux; & toutes " les côtes de la mer bordées de galé-" res. Qu'il n'épargneroit ni dépenfe, " ni peine, ni danger, pour délivrer » réellement la Grèce, & pour y proo curer le premier rang aux Etoliens. » Qu'avec ses nombreuses armées, il " arriveroit aussi d'Asie des convois de » toutes fortes : qu'ils enssent soin seu-» lement de fournir pour le présent à

QUINTIUS ET DOMITIUS CONS. 137

no fon armée tout ce qui lui feroit né-An. R. 760.
no cessaire. « Ce a discours étoit plus
propre à éblouir par une grandeur fastueuse, qu'à persuader par un air de
vérité. Après avoir ainsi parlé, le Roi
se reitra.

Un tel début ne dut pas plaire beau-coup; & en effet les plus sensés virent la claré Généra-bien qu'Antiochus, au lieu d'un secours effectif & présent comme il l'avoit promis, ne leur donnoit presque que des paroles fort incertaines & des espérances éloignées & encore plus douteuses. Il y eut donc partage de fentimens. Phénéas, actuellement Préteur, vouloit qu'on prît seulement Antiochus pour médiateur & pour arbitre entre eux & les Romains, & non pour Chef de la guerre : mais Thoas emporta les suffrages, & le fit nommer Généralissime. On lui donna trente des principaux de la Nation, pour délibérer avec eux quand il le jugeroit à propos.

Le premier sujet de délibération 11 sait une entre le Roi & les Etoliens, sur de ties de tout sait suite sait suite sujet par quelle expédition il faloit et. commencer. On jugea à propos de 46. 47.

a Plus in oratione digni- Taeit. Annal. I. 11. tatis, quam fidei, erat.

138 QUINTIUS ET DOMITIOS CONS.

Aw. R. (\*60. faire une nouvelle rentative sur Chalav. J.C. 1922.
cis; & l'on comproit que pour réduire
cette place, il n'étoit pas besoin de
faire de grands préparatifs ni de grands
efforts; & qu'il suffisoir de se hâter.
On s'y rendit donc sans perdre de
tems, mais sans beaucoup de troupes.
Le Roi ignoroit-il que a dans la guerre
les premiers succès décident de la réputation pour la suite? Quand on sur
près de la ville, il laissa les principaux
des Eroliens s'aboucher avec les Magistats de Chalcis qui en étoient sortis
à leur arrivée.

à leur arrivée.

"Les Etoliens les exhortérent vivement à faire alliance & amitié avec
"Antiochus, mais sans renoncer à
"celle des Romains. Ils dirent que
"ce Prince étoit passé dans la Gréce,
non pour y porter la guerre, mais
"pour la délivrer réellement & de
"fait, & non en simples paroles comme avoient fait les Romains. Qu'il
"ne pouvoit y avoir rien de plus utile
"pour les peuples de la Gréce, que
"d'être amis en même tems des deux
"puissances, parce que l'une les défendroit toujours contre l'autre, &

a Ut initia belli prove- fore. Tacit. Hist, II. 20. nissen, famam in cetera

Quintius et Domitius Cons. 139
y que par-là elles se tiendroient mu-An. R. 169.
\*\* tuellement en respect. Qu'ils vissent,

» s'ils ne prenoient pas ce parti, à » quoi ils s'exposoient, le secours des » Romains étant éloigné, & le Roi » présent & à leurs portes.

Miction, l'un des principanx de Chalcis, répondit: » Qu'il ne pouvoit » deviner pour la délivrance de qui » Antiochus avoit quitté son Roiaume, » & étoit passé en Gréce. Qu'il n'y sa-» voit aucune ville qui eût reçu garni-.» son Romaine, ou qui paiât quelque » tribut à Rome, ou qui se plaignît » d'être opprimée. Que pour les Chal-» cidiens, ils n'avoient besoin ni de » libérateur, puisqu'ils étoient libres; » ni de défenseur, puisqu'ils vivoient » en paix sous la protection des Ro-" mains. Qu'ils ne rejettoient pas l'a-» mitié du Roi ni des Etoliens : mais » que ce Prince & eux ne pouvoient » leur donner un témoignage plus » certain de leur amitié, que de fortir » de leur Ile, & de se retirer. Qu'ils » étoient bien déterminés, non feule-», ment à ne les pas recevoir dans leur » ville, mais à ne faire avec eux au-» cune alliance que de concert avec » les Romains.

140 QUINTIUS ET DOMITIUS CONS.

A.v., C., 160. Quand on eut raporté cette réponfe Av., C., 1918. au Roi qui étoir resté sur le rivage près de ses vaisseaux, il prir le parti de s'en retourner pour le présent à Démétriade, n'aiant pas amené avec lui des troupes assez considérables pour attaquer la ville par la force. Une première démarche si peu sage, & si mal concertée, ne lui sit pas d'honneur, & ne fur pas d'un bon augure pour l'avenir.

Affanble dest Achtens
Lin. XXXV. effaia de gagner quelques peuples de la
Gréce, & fur tout les Achéens. Ceuxci donnérent audience aux Ambassa-

ci donnérent audience aux Ambassaci donnérent audience aux Ambassadeurs d'Antiochus & des Etoliens à Ege où se tenoir leur Assemblée, en présence de Quintius Ambassadeur des Romains.

Discours de L'An

l'Ambaffadeur d'Antiochus. Ibid.

L'Ambassadeur d'Antiochus parla le premier. C'étoit à un homme vain, comme le sont d'ordinaire ceux qui vivent à la Cour des Princes, & qui subsistent par leurs biensairs; qui se croioit un beau parleur, & qui prenoit un ton emphatique & imposant. Il dit, » Qu'une Cavalerie innombra-

a Is, ut plerique ques inani fonitu verberum opes regiz alunt, vaniloquus, maria terrasque

QUINTIUS ET DOMITIUS CONS. 141 " ble passoit l'Hellespont pour venir AN. R. 160." " en Europe, composée partie de cui-Av. J.C. 152. " rassiers, partie d'archers, qui de des-" sus leurs chevaux, dans la fuite mê-" me, lançoient à coup fûr leurs fléches " en se retournant. A cette Cavalerie, " capable d'écraser seule toutes les for-"ces de l'Europe réunies ensemble, ajoutoit une Infanterie encore-» plus nombreuse & plus formidable: " les Dahes, les Médes, les Elyméens, n les Cadusiens, noms inconnus & » effraians. Il soutenoit qu'il n'y avoit " point de ports dans la Gréce qui " pussent contenir sa flote, dont la " droite étoit composée des Tyriens .. & des Sidoniens, la gauche des Ara-" diens & des Sidétes de Pamphylie, " nations les plus habiles incontesta-» blement & les plus expérimentées , dans la marine. Qu'il étoit inutile " de faire un dénombrement des fom-" mes immenses que le Roi étoit en se état de fournir pour cette guerre, stout le monde fachant que "Roiaumes d'Asie avoient toujours " abondé en or. Qu'il faloit juger de " la même forte des autres préparatifs " de guerre. Qu'ainsi les Romains » n'auroient point ici affaire à un Phi142 QUINTIUS ET DOMITIUS CONS.

AN. R. 560., lippe, ou à un Annibal, celui-ci Av.J.C. 1921., simple citoien de Carthage, l'autre » renfermé dans les bornes étroites de so son Roiaume de Macédoine, mais » au puissant Monarque de toute l'A-» sie, & d'une partie de l'Europe. Que » cependant, quoiqu'il vînt des ex-» trémités de l'Orient pour délivrer la » Gréce, il n'exigeoit rien des Achéens » qui fût contraire à la fidélité qu'ils » croioient devoir aux Romains leurs » premiers amis & alliés. Qu'il ne de-" mandoit point qu'ils joignissent leurs » armes aux siennes contr'eux, mais » seulement qu'ils demeurassent neu-» tres, fans se déclarer ni pour les uns,

» ni pour les autres.

l'Ambaffadeur des Etoliens.

Archidamus, Ambassadeur des Etoliens, parla en consormité, ajoutant que le parti le plus sûr & le plus sage » pour les Achéens, étoit de demeurer » simples speckateurs de la guerre, & » d'en attendre en paix l'événement » sans y préndre de part, & sans cou-» rir aucun risque. « Puis s'échausant peu à peu, il se répandit en reproches & en injures contre les Romains en général, & personnellement contre Quintius. » Il les traitoit d'ingrats, » qui avoient oublié qu'ils devoient au QUINTIUS ET DOMITIUS CONS. 143

» courage des Étoliens, non feulement AN. R. 162.

» la victoire remportée fur Philippe AV. J.C. 191.

» mais encore le falut de leur armée

» & de leur Général. Car enfin quelle

» fonction de Capitaine Quintius

» avoit-il fait dans la bataille? Qu'il

» ne l'avoit vû occupé dans cette action

» qu'à confulter les aufipices, qu'à im
» moler des victimes, qu'à faire des

» veux, comme s'il eût été là en qua
» lité d'Augure & de Prêtre; pendant

» que lui il exposoit fa personne & fa

» vie aux traits des ennemis pour le

A cela Quintius répondit : » Qu'on Réponse de " voioit bien à qui Archidamus avoit Quintius. » cherché à plaire par son discours.49. " Que convaincu de la parfaite con-» noissance qu'avoient les Achéens du " caractére des peuples d'Etolie, qui 3 faisoient consister toute leur bravoure en paroles & non en actions, il » s'étoit peu mis en peine de ménager leur estime, mais n'avoit songé qu'à » se faire valoir auprès des Ambassa-» deurs du Roi, & par leur moien » auprès du Roi même. Que "l'on avoit pu ignorer jusqu'ici ce » qui avoit formé l'alliance d'An-" tiochus & des Etoliens, le discours

23 défendre & le conferver.

144 QUINTIUS ET DOMITIUS CONS.

AN. R. 162. » de leurs Ambassadeurs le faisoit con-Av. J.C 192. » noitre sensiblement. Que de part & " d'autre ce n'avoient été que menson-"ges & vanteries. Que failant montre " & parade de forces qu'ils n'avoient » point, ils se séduisoient & s'enfloient " mutuellement par de fausses promes-" ses & de vaines espérances : les Eto-" liens, d'un côté, avançant hardiment, » comme vous venez de l'entendre. » que ce sont eux qui seuls ont vaincu "Philippe & ont sauvé les Romains, » & qu'ils attireroient à leur parti toures les villes de la Gréce; & le Roi, » d'un autre côté, assurant qu'il alloit » mettre en marche des troupes innom-» brables d'Infanterie & de Ĉavalerie , » & couvrir la mer de ses flotes. Ceci . dit Quintius, me rappelle un repas que m'a donné à Chalcis un ami, fort honnête homme, & fort entendu à traiter ses hôtes. Surpris de la quantité & de la variété des mets qui nous furent servis, nous lui demandâmes comment, au mois de Juin, il avoit pu amasser tant de gibier. Cethomme qui n'étoit pas glorieux & vain comme ces gens-ci, se mettant à rire, nous avoua de bonne foi que tout ce gibier prétendu n'étoit que du porc assaisonné diversement 🕹 mis à différentes fluces, Il en est de même-

QUINTIUS ET DOMITIUS CONS. 145 des troupes du Roi qu'on nous a tant fait An. R. 560. valoir, & dont on a cherché à ensler le nombre par de grands noms. Dahes, Médes, Cadusiens, Elyméens, tout cela n'est qu'un même peuple, c'est-à dire des Syriens; & encore un peuple d'esclaves ,plutôt que de foldats, tant ils ont l'ame baffe & servile. Que ne puis-je, Achéens, vous représenter tous les mouvemens & toutes les courses de ce grand Roi, qui tantôt se rend à l'Assemblée des Etoliens pour y mendier un secours de vivres & d'argent; & tantôt se présente en vain aux portes de Chalcis, d'où il est obligé de seretirer honteusement, après avoir considéré le port d'Aulide & l'Euripe pour tout fruit de. cetterare expédition. Antiochus a compté mal à propos sur les vaines promesses des Etoliens; & ceux-ci, à leur tour, se sont laissé éblouir par les forfanteries d'Antiochus & de ses Ministres. C'est ce qui doit vous apprendre, Achéens, à ne vous laisser pas surprendre à leurs artifices, & à vous fier pleinement à la bonne foi des Romains, dont vous avez fait épreuve tant de fois.Je m'étonne qu'on ose vous dire que le parti le plus fur pour vous, est de vous conserver neutres. Ce moien est sur , mais pour devenir la proie du vainqueur. Tome VII.

146 QUINTIUS ET DOMITIUS CONS.

An. R. 560. -contre Ar

۲ı.

La délibération de l'Assemblée des Av. 1 C. 192. Achéens ne fut ni longue, ni douteuse. Les Achéens Le résultat sut qu'on déclareroit la guerre à Antiochus & aux Etoliens. Liv. XXXV. Ils firent partir fur le champ, suivant le conseil de Quintius, cinq cens hommes de troupes auxiliaires pour Chal-

cis, & autant pour le Pirée. Antiochus apprit par son Ambassase rend mai deur le mauvais succès qu'il avoit eu tre de Chal-dans l'Assemblée des Achéens. Pour s'en dédommager il fit un nouvel effort te l'Eubée. Liv. XXXV. sur Chalcis, & s'en approcha avec un bien plus grand nombre de troupes que la premiére fois. La faction contraire aux Romains l'emporta, & la ville lui ouvrit ses portes. Les autres villes de l'Isle en firent bientôt autant, & il se rendit maître de toute l'Eubée.

(Isle de Négrepont.) Il compta pour beaucoup d'avoir commence la premiére campagne par la conquête & la réduction d'une Isle si considérable. Mais qu'est-ce qu'une conquête, où l'on ne rencontre point d'ennemis à combattre?

A CAR



## LIVRE VINGT-TROISIÉME.



E LIVRE renferme l'espace de trois années, 561, 562, 563. Il contient la guerre des Romains contre Antio-

chus, terminée par la conquête de l'Asse Mineure, qui mérita à L. Scipion le surnom d'Assatique.

## §. I.

Préparatifs du côté de la religion pour la guerre contre Antiochus. Préparatifs du côté des foins humains. Départ du Conful Acilius pour la Gréce. Réponse du Sénat aux Ambassadurs de Philippe, de Ptolémée, de Masinifsa, & des Carthaginois, qui venoient offir des secours aux Romains. Antiochus tient un Conseil de guerre à Démétriade. Beau discours d'Annibal, qui n'est suivi en rien. Antiochus prend quelques villes de Thessadie. Il épouse une jeune fille de Chal-

148" CORNELIUS ET ACILIUS CONS. cis, & passe tout l'hiver en festins. Le Consul Acilius arrive dans la Gréce. Beaucoup de villes se rendent à lui. Antiochus, destitué de tout secours, se retire dans le défilé des Thermopyles. Victoire considérable remportée par le Conful Acilius sur le Roi Antiochus au pas des Thermopyles. Caton eut grande part à cette victoire. Antiochus se retire à Chalcis, & de là à Ephése. Caton porte à Rome la nouvelle de la victoire. Acilius táche en vain de gagner par la douceur les Etoliens. Il affiége Héraclée, & la force après plus d'un mois de résistance. Philippe assiége la ville de Lamia. Elle se rend. La prise d'Héraclée détermine les Etoliens à demander la paix. Les dures conditions que leur impose le Consul, les rebutent. Acilius forme le siège de Naupacte. Quintius fauve cette ville; qui étoit sur le point d'être forcée. Ambassadeurs de Philippe à Rome. Annibal tire Antiochus de la sécurité où il étoit à Ephése. Victoire navale remportée par Livius Amiral de la flote Romaine, sur celle d'Antiochus près du port de Coryce, au dessus... CORNELIUS ET ACILIUS CONS. 149 de Cyssonte. L. Cornélius Scipion & C. Lélius sont nommés Consuls.

P. Cornelius Scipio Nasica. Manius Acilius Glabrio.

An. R 561. Av. J.C. 191.

Des que les Confuls eurent pris Préparatifs possession de leur charge, le Sénat leur pour la guerre ordonna d'immoler des victimes de la chus du côté grande espéce dans les principaux tem- de la religion. ples, & de prier les dieux d'accorder .. au Sénat & au peuple Romain leur protection dans la nouvelle guerre qu'ils étoient sur le point d'entreprendre. Les Aruspices affurérent que les entrailles de ces victimes n'annonçoient que d'heureux présages, que cette guerre se termineroit par la victoire, & étendroit les bornes de l'Empire plus loin qu'elles n'avoient encore été portées. En conséquence la guerre fut ordonnée contre Antiochus par le Sénat & par le Peuple. Les Consuls aiant tiré au sort leurs départemens, la Gréce échut à Acilius; l'Italie à Cornelius; & parmi les Préteurs, l'Espagne Ultérieure échut à L. Emilius Paulus, dont nous parlerons dans la suite avec plus d'étendue. Il y commanda en Plut. in Paul. qualité de Proconsul : c'est pourquoi Emil, Plutarque observe qu'il avoit douze

An. R. 161. Licteurs. On ordonna des Priéres pu-Av. J.C. 191, bliques pendant deux jours. On s'en-

Liv.ibid. gagea par des vœux folennels, de célébrer les Grands Jeux en l'honneur de Jupiter pendant dix jours si le succès de la guerre étoit favorable, & d'offrir des présens dans tous les temples des dieux. Quelle honte un paganisine si religieux, quoiqu'aveugle, ne feroit-il point à des Généraux Chrétiens, s'ils rougissoient de la piété & de la religion!

Préparatifs On n'omit rien non plus du côté du côté des des foins humains. Le Préteur C. Livius, à qui le commandement de la flote étoit échu, eut ordre de passer au plutôt dans la Gréce avec trente vaisseaux qu'il tiendroit prêts, & d'y joindre ceux qu'il recevroit d'Atilius. On envoia six députés en Afrique, trois à Carthage, & trois dans la Numidie, pour y amasser des blés qui seroient portés en Gréce, & dont le Peuple Romain devoit paier le prix. On avoit pris les mêmes précautions dans la Sicile & dans la Sardaigne. On étoit tellement occupé des foins & des préparatifs de cette guerre, que le Consul P. Cornélius défendit par un décret à tous les Sénateurs,

Cornelius et Acilius Cons. 151 & aux Magistrats du second \* or-An. R. 161. dre, de s'éloigner de Rome de plus Av.J.C. 191. d'une journée. Il défendit aussi qu'il fe trouvât en même tems plus de quarante Sénateurs absens de la ville. Le Conful Acilius, pour ne manquer en rien aux cérémonies prescrites, s'adressa aux Féciaux, par ordre du Sénat, pour savoir s'il faloit déclarer la guerre en parlant à Antiochus en personne, ou s'il suffisoit de s'adresser à quelqu'une de ses places; & s'il la faloit déclarer séparément aux Etoliens. La réponse fut, sur le premier point, que la chose étoit indifférente; sur le second, que les Etoliens avoient eux-mêmes fait la déclaration de la guerre par les actes d'hostilité qu'ils avoient exercés.

Le Conful Acilius, après avoir ainsi pourvû à tout, & avoir marqué le Conful Acirandez-vous de ses troupes à Brunduse pour le quinze de Mai, partit lui-même de Rome quelques jours auparavant.

Dans le même tems, les Ambassa- Réponses du deurs de Philippe Roi de Macédoine, Sénat aux

<sup>\*</sup> Les Magistrats du pre-mier ordre étoient les Cen-Ediles , les Questeurs , les seurs , les Consuls , les Pré-

AM. R. 161. & ceux de Ptolémée Roi d'Egypte, Av. I.C. 191. arrivérent à Rome, où ils venoient lippe, de Ptolémée Ptolémée Ptolémée, de l'argent, & des vivres pour la guerre Maintia, & des vivres pour la guerre des carthagi, qu'ils alloient commencer. Ceux de nois, qui venoien offiri des fecous livres pefant d'or, qui équivalent à aux Romains, qui nue cens foixante-deux marcs quaZiv.XXXVI. tre onces de notre poids, & vingt mille

tre onces de notre poids, & vingt mille livres pesant d'argent, c'est-à-dire trois mille douze cens cinquante marcs. On remercia ces deux Princes de leur générosté & de leur attention, mais on n'accepta point leurs présens. Et sur ce qu'ils offroient l'un & l'autre de venir dans l'Etolie avec toutes leurs forces & d'y faire la guerre pour la République, le Sénat en marqua à Ptolémée sa reconnoissance, mais le dispensa de ce soin. Pour Philippe, on répondit à ses Ambassadeurs que le Sénat & le Peuple Romain lui seroient obligés 's'il vouloit bien seconder le Consul Acilius.

Il vint aussi des Ambassadeurs des Carthaginois & du Roi Masinissa. Les prémiers promirent que leur République feroit porter à l'armée du Consincinq cens mille boisseaux d'orge, & un nombre de boisseaux de blé enCORNELIUS ET ACILIUS CONS. 15; core plus grand vraifemblablement, AN. R. 161. mais qui manque dans le texte de Tite-

Live. Ils vouloient aussi envoier à Rome la moitié de ce grain. Ils prioient le Sénat de vouloir bien accepter ces provisions à titre de présent. Ils ajoutoient que Carthage équiperoit une flote, & la garniroit de troupes soudoiées à ses dépens, & paieroit comptant au Peuple Romain toutes les sommes qu'elle devoit acquitter en différens termes, & pendant plusieurs années. Les Ambassadeurs de Masinissa déclaroient que leur Maître feroit voiturer dans l'armée de Gréce cinq cens mille boisseaux de froment, & trois cens mille d'orge; & à Rome trois cens mille boisseaux de froment, & deux cens cinquante mille d'orge; & qu'il enverroit au Conful Acilius cinq cens Cavaliers, & vingt éléphans. A' l'égard des grains, répondit aux uns & aux autres, que les Romains ne les accepteroient qu'à condition d'en paier le prix. On remercia les Carthaginois de leur flote, fans rien accepter que les vaisseaux qu'ils pouvoient devoir en vertu du Traité; & on leur déclara qu'on ne recevroit les fommes dont ils étoient

154 Cornelius et Acilius Cons.

Av. J.C. 191. paiement.

Antiochus Antiochus cependant, après avoir tietu un Con-follicité pluseurs villes ou par ses Ensil de puerre voiés, ou par lui-même, à entrer dans
de:
Linxxxvi, son alliance, se rendir à Démétriade,

où il avoit convoqué une grande Affemblée, pour y délibérer sur les opérations de la campagne que l'on étoit près de commencer. Annibal, qui depuis lontems n'avoit point été admis au Conseil, sut appellé à celui-ci. Le premier point que l'on mit en délibération, regardoit les Thessaliens. Il s'agissoit de savoir quelle voie l'on devoit prendre pour les soumettre, la douceur ou la force. Comme les sentimens étoient fort partagés, Annibal, que l'on pria de dire son avis, fit un discours par lequel il ramena le Roi, & tous ceux qui affiftoient à ce Confeil, de cet arricle particulier qui seul les occupoit, au plan général de la guerre.

randificours Si, depuis que nous fommes passés d'amibal, dans la Gréce, dit il, on m'avoit conquinets suit in ten. fulté quand il a été question de l'Eubée, LuxXXXVI. des Achéens, & de la Béotie, je vous aurois donné le même confeil à l'égard de ces peuples, que je vous donne aujourd'hui

Commercial Colonial

CORNELIUS ET ACILIUS CONS. 1 { }
à l'égard des Thessaliens. Ce conseil est An. R. 561.
que préalablement à tout il faut travailler
à attirer dans notre parti Philippe & les
Macédoniens, de quelque manière que ce
soit. Car, pour ce qui regarde ces autres
peuples, soibles comme ils sont par euxmêmes, qui doute, quand ils se seroient
donnés à nous, qu'ils ne serejoignent aux

Romains dès qu'ils verront leur armée dans la Gréce? Combien donc est-il plus avantageux pour nous d'engager dans notre parti Philippe, qui s'étant une fois

déclaré, ne pourra plus reculer?

D'ailleurs, si Philippe se joint à nou's, les Romains seront-ils en état de nous résister, tandis que nous leur opposerons les mêmes forces qui leur ont donné la victoire sur ce Prince, j'entens les Etoliens & les Athamanes, au courage desquels tout le monde sait qu'ils ont été redevables de tous leurs heureux succès contre Philippe. Ce Prince foutenoit alors seul tout le poids de la guerre : au lieu qu'aujourd'hui, les deux plus grands Rois de l'Univers, avec toutes les forces de l'Asie & de l'Europe, combattront contre un feul peuple, qui du tems de nos péres étoit à peine en état de tenir tête au seul Roid'Epire : & vous savez ce que c'étoit que la puis-

AN. R. 561. Jance de Pyrrhus comparée à la vôtre. Av. J.C. 191: Car je ne parle point des divers succès de la guerre que je leur ai faite : ils ne vous sont pas inconnus.

Mais, me dira-t-on, y a-t-il quelque apparence que Philippe veuille entrer dans notre ligue? Deux choses me le sone espérer. Premièrement l'union de nos intérêts qui sont les mêmes de part & d'ausre, & réellement inséparables, ce qui est le plus ferme. lien des Traités & des Alliances: en second lieu, vos discours, Messieus les Etoliens. Car vous n'ignorez pas que Thoas votre Ambassadeur, qui est ici présent, a tousours avancé comme un fait certain à quiconque a voulu l'entendre, que Philippe frémissoit decourroux, de ce que les Romains, sous l'apparence d'une faus se pas que pais lui avoient

imposé le joug d'une véritable servitude.
Que si, pour des rassons qui nous sons inconnues, ses dispossitions sont changées, se que nous ne puissons pas lui persuader de se joindre à nous, prenons au moins des précautions pour l'empécher de s'unir avec nos ennemis. Votre sils Séleucus, dit Annibal en s'adressant au Roi, est à \* Lysimachie: ordonnez-lui de traverser

<sup>\*</sup> Ville de la Querfonnese de Thrace.

CORNEMUS ET ACILIUS CONS. 157 la Thrace, & d'aller avec les troupes que l'AN. B. 161.º a, ravager les confins de la Macédoine. AN. 3.C. 191. La nécessité de défendre son pays ne per-

mettra pas à Philippe de marcher au secours des Romains.

Voila, Grand Roi, ce que je pense à l'égard de Philippe. Pour ce qui concerne le plan général de la guerre, vous savez quels ont été toujours mes sentimens. Si j'avois été cru d'abord , les Romains n'apprendroient pas aujour l'hui de loin la prise de Chalcis & du Fort de l'Euripe, mais ils verroient la Toscane & la Ligurie en feu , & , ce qui est plus terrible pour eux que toute autre chose, ils verroient Annibal dans le cœur de l'Italie. Je suis donc encore d'avis que vous fassiez venir toutes vos troupes tant de terre quede mer; & que votre flote soit suivie d'un grand nombre de barques chargées de vivres. Car, quoique nous soyons ici en petit nombre par raport à la guerre que nous entreprenons, nous sommes encore trop pour le peu de provisions que le pays peut fournir. Quand vous aurez réuni toutes vos forces, vous enverrez une partie de votre flote à Corcyre, (Corfou ) afin que de là elle empêche les Romains de passer librement la mer. Vous en ferez passer une

An. R. 141. autre sur les côtes de l'Italie qui regardene Av I C. 191. La Sardaigne & l'Afrique. Vous vous avancerez vous-même jusques sur la côte maritime de l'Hlyrie près de l'Epire, d'où vous serez à portée soit de désendre la Gréce , soit même de passer en Italie, si le besoin de vous affaires le demande. Voila ce que je pense. Je puis n'être pas sort habile pour toute autre guerre: mais j'ai dù certainement apprendre par mes bons & mauvais succès comment il faut la faire aux Romains. Je ne puis que vous donner mes conseils, & vous offrir mes services. Qu'il plaise aux dieux de faire réussir le parti que vous prendrez, quel qu'il soit.

On ne put pas s'empécher dans le moment d'approuver l'avis d'Annibal; & c'étoit en effet l'unique qu'on pût donner à Antiochus dans l'état où étoient les choses. Il ne le fuivit pourtant en rien, si ce n'est qu'il fit partir Polyxénidas pour aller en Asie, & en amener sa slote & ses troupes. Quant à tour le reste du plan d'Annibal, les courrisans & les stateurs du Roi l'en détournérent encore, comme ils l'avoient déja fait auparavant, en lui réprésentant » que la victoire ne pou» voit lui manquer : que, s'il suivoit

CORNELIUS ET ACILIUS CONS. 159 " le plan d'Annibal, ce Capitaine en Ax. R. 161. " auroit tout l'honneur, parce que Av.J.C. 191. » c'étoit lui qui l'avoit formé. Qu'il » faloit que le Roi eût toute la gloire " des succès, & pour cela qu'il se fit » lui-même un autre plan, sans s'arré-» ter à celui du Carthaginois. « Quel avis, de rejetter un bon plan, parce qu'il vient d'un autre! C'est le travers d'esprit que l'on reprochoit à Néron, qui, a pour ne paroitre point avoir besoin de conseil, suivoit toujours le parti contraire à celui qu'on proposoit, au risque de prendre le pire. Voila comment deviennent inutiles les meilleurs avis, & comment aussi se détruisent les plus puissans Empires. Dieu n'a besoin pour cela que de laisser dominer un méchant conseil dans les délibérations des Princes.

Le Roi, aiant joint les troupes des Antieches Alliés aux siennes, se rendit maître de prend quel-Phéres, & de quelques autres villes Thessalle. Et au des Thessalles II fut obligé de lever le L'EMXXVI. siège de devant Latisse, Bébius Préseur des Romains y aiant envoié promtement du secours. Antiochus se retira à Démétriade.

a Ne alienæ sententiæ versa ac deteriora transibatindigens videretur, in di- Tacir. Annal. XV. 10. 160 Cornelius et Acilius Cons.

An R. 561. De là il passa à Chalcis, où il de-Antiochus vint éperdument amoureux de la fille épouse une de son hôte. Quoique ce Prince eût hiede Chale près de cinquante ans, la passion qu'il cust Pinver eut pour cette jeune fille qui n'en en sessa.

solut de l'épouser. D'abord il fit parler, puis parla lui-même au pére du des-· sein qu'il avoit de devenir son gendre. Ce particulier avoit de la peine à contracter une alliance qui étoit si fort au dessus de sa condition. Mais il se rendit enfin aux instances réitérées de ce Prince. Alors Antiochus fit la cérémonie de fes noces avec le même appareil & la même profusion, que s'il eût joui d'une paix entière. Oubliant les deux grandes entreprifes qu'il avoit formées, la guerre contre les Romains & la délivrance de la Gréce, il emploia tout le reste de l'hiver en divertissemens & en fêtes à l'occasion de ses noces. Ce goût pour les plaisirs passa aisément du Roi à tous les Officiers & à toute l'armée, & fit par tout négliger la discipline militaire. Il ne revint de l'assoupissement où cette mollesse l'avoit jetté, que quand il apprit que le Consul Acilius marchoit à grandes journées contre lui dans la Thesfalie.

CORNELIUS ET ACILIUS CONS. 161 Le Consul avoit passé la mer avec An. R. 361. vingt mille hommes de pié, deux Av.J.C. 191. mille chevaux, & quinze éléphans. Il Acilius arrichargea les Tribuns Légionaires dont gréce. il connoissoit la capacité de conduire Liv.XXXVI. l'Infanterie à Larisse, pendant que lui-14 même il alla avec sa Cavalerie joindre Philippe qui étoit déja en action, & qui, après avoir forcé divers postes de Thessalie de concert avec le Préteur Romain Bébius, affiégeoit actuellement Limnée. A son arrivée la ville se rendit. Le Consul alla ensuite à Larisse, pour y délibérer sur les opérations de la campagne. Pendant le féjour qu'il y fit, Philippe foumit toute l'Athamanie.

Acilius resta pendant quelques jours Besucoup de à Larisse, principalement pour remet-derta loi. tre sa Cavalerie des satigues de la Lv. ibid. nivigation, & de la longue marche qu'elle avoit saite en sortant des vaisseaux. Quand il vit que ce peu de repos avoit rendu à son armée toute sa vigueur & tout son courage, il se mit en marche. A mesure qu'il avança, Pharsale, Scotusse, Phéres, & plusieurs autres villes de Thessaite, se rendirent à lui avec les garnisons qu'Antiochus y avoit laisses.

AN. R. 161. Pendant ces expéditions, Antiochus Av.J.C. 1911.
Antiochus, étoit à Chalcis. Là, s'apercevant que delitué de de tous les avantages qu'il avoit espéteut fecurs, re tirer des Grecs, il ne lui restoit le désilé det que le souvenir des plaisirs qu'il avoit Thermopy goûtés dans cette ville pendant tout Lip.XXXVI un hiver, & les noces qu'il y avoit

un hiver, & les noces qu'il y avoit contractées avec si peu de décence; il commença à se plaindre, d'un côté des vaines promesses des Etoliens, & de l'impudente mauvaise foi de Thoas; & de l'autre à admirer Annibal, non feulement comme un grand Général, mais comme un homme d'une prudence consommée, & qui prévoioit furement tout ce qui devoit arriver. En effet, il voioit clairement de ses yeux l'accomplissement de tout ce qu'Annibal lui avoit dit, en l'avertissant qu'il ne devoit compter ni sur les promesses des Etoliens, ni sur la fidélité des peuples qui en l'absence des Romains se rendoient à lui. Cependant, pour ne pas ruiner entiérement par une indolence volontaire un projet où il s'étoit engagé témérairement, il envoia avertir les Etoliens ses Alliés de faire prendre les armes à toute la Jeunesse de leur pays. Il conduisit au rendez-vous dix mille

CORNELIUS ET ACILIUS CONS. 162 hommes de pié, & cinq cens chevaux. An. R. 541. Il y trouva les Etoliens en moindre Av.J.C. 151.

nombre que jamais. Quand il s'en plaignit aux principaux du pays qui n'étoient venus qu'avec une poignée de leurs cliens, ils répondirent qu'ils avoient fait tous leurs efforts pour amener avec eux le plus de monde qu'ils pourroient : mais qu'ils n'avoient rien gagné ni par leur autorité, ni par leurs promesses, sur l'esprit d'une Jeunesse qui avoit opiniâtrement re-

fusé de s'enrôler.

Alors, destitué & du secours de ses sujets qui ne se hâtoient point de sortir de l'Asie, & de celui qu'il avoit cru trouver en Gréce sur la parole de ses Alliés, il se retira dans le défilé des Thermopyles. C'est une chaîne de montagnes qui partage la Gréce par le milieu, comme l'Apennin fait l'Italie d'Occident en Orient. A l'extrémité de ces montagnes vers l'Orient est le mont Oeta, dont le sommet le plus élevé étoit appellé Callidrome; au bas duquel, dans la vallée qui aboutit au golfe Maliac, est un chemin qui n'a pas plus de soixante pas de large. C'est la seule route par où une armée puisse

Ar. R. 561 passer, supposé qu'elle ne trouve auquelle ces défilés sont appellés Tyles, c'est-à-dire Portes; & par d'autres Thermopyles, à cause des hains chauds qui s'y trouvent. Ce lieu est célébre par le courage avec lequol les Lacédémoniens le désendirent, ou plurôt s'y firent tuer en combattant généreuse.

ment contre les Perses. Antiochus se campa au même lieu, Victoire consultrable rem-pontée par le mais non pas avec la même intrépi-consul Aci-dité & la même résolution. Il fortissa lius sur le Roi encore le défilé par divers ouvrages, près du pas & en ferma l'entrée d'un double fossé, des Thermo-d'une double palissade, & même, en Liv.XXXVI quelques endroits, d'un mur, que la 16-21. Plut. in Cat. quantité de pierres qu'il trouvoit fous fa main lui donna la facilité d'élever. 343. 344. Appian. in Antiochus croioit d'abord s'être bien Syr. 96-98. mis en sureté en se saisssant du pas des Thermopyles, & l'aiant fortifié comme il avoit fait. Comptant donc que les Romains ne pourroient jamais l'y forcer, il envoia quatre mille Etoliens,

Cornelius et Acilius Cons. 165 étoit pas fort éloignée. Ces quatre An. R. 161. mille hommes, peu après, s'étant réu-Av.J.C. 191.

nis tous ensemble, s'enfermérent dans Héraclée. Mais le Roi ne vit pas plutôt les Romains s'approcher, que la fraieur le faisit. Il savoit que les Perses avoient trouvé dans ces montagnes mêmes des sentiers qui les avoient conduits au dessus des têtes des Lacédémoniens, & que tout récemment Philippe avoit austi été enveloppé par les Romains dans de semblables défilés auprès du fleuve Aoüs. Il envoia donc un courier aux quatre mille Etoliens, leur donner ordre de s'emparer des fommets des montagnes, pour empécher les Romains d'y trouver aucun passage. Deux mille seulement obéirent, & s'emparérent des hauteurs, se partageant en trois corps. Le Consul, avant le combat, crut devoir exhorter ses troupes. Les Officiers & les soldats de son armée, étoient presque les mêmes qui avoient combattu contre Philippe. Il les anima en peu de mots par le souvenir de la célébre victoire qu'ils avoient remportée sur ce Roi, tout autrement guerrier & exercé dans les combats qu'Antiochus, qui, nouvel époux amolli par les délices & par les

AN. R. 161 festins, s'imaginoit qu'on faisoit la AV.J.C. 191 guerre comme on célèbre des noces. Il leur ordonna ensuite de prendre de la nourriture & du repos.

Caton eur Acilius avoit pris une précaution, grande part à qui fur la principale cause de sa victoiectre victoire.

qui tri la principale caule de la victorre. Sachant que les Étoliens avoient gagné le haut des montagnes, il détacha M. Porcius Caton & L. Valerius Flaccus, \* Lieutenans Confulaires, avec chacun deux mille hommes d'élite, pour aller attaquer les Étoliens, & les chasser de leur poste. Le lendemain dès que le jour parut, il donna le signal & rangea ses troupes en bataille, donnant sort peu de front à son avant-garde, selon la nature du lieu. Antiochus en sit autant dès qu'il vit paroitre les enseignes des Romains.

D'abord ses soldars, placés devant & autour des ouvrages, soutenoient facilement l'ennemi, qui faisoit toutes sortes d'efforts pour les ensoncer de quelque côté, d'autant plus qu'ils étoient secondés sort à propos par ceux qui d'en haut faisoient pleuvoir sur les Romains avec leurs frondes une grêle de pierres & de bales de plomb, &

<sup>\*</sup> Plutarque, Appien, & | fervoit alors comme simple Cicéron, disent que Caton | Tribun Légionaire.

CORNELIUS ET ACILIUS CONS. 167 lançoient sur eux en même tems des AN. R. 561. séches & des javelots. Mais ensuite Av.J.C. 191. se voiant pressés d'un grand nombre de Romains qui s'avançoient toujours, & auxquels ils ne pouvoient plus résister, ilsrentrérent en dedans de leurs retranchemens; & foutenus de leur rempart qu'ils avoient alors devant eux, ils en formoient un second avec leurs lances. qu'ils présentoient à l'ennemi. Plusieurs Romains, pour s'être avancés avec trop de témérité, furent perçés, & demeurérent sur la place. Le Consul, ou se seroit vû obligé d'abandonner l'entreprise, ou auroit perdu beaucoup de monde, si Caton, après avoir chassé les Etoliens de la cime appellée Callidrome, & en avoir tué la plus grande partie qu'il avoit trouvé endormis, ne se fût montré avec sa troupe sur la partie de la colline qui commandoit le camp des ennemis. Il avoit essuié des peines & des dangers inexprimables pour arriver au sommet de cette montagne, passant au travers de rochers impraticables, & dans des routes bordées d'affreux précipices. Flaccus n'eut pas le même succès, & quelques efforts qu'il eût faits, il ne put jamais arriver à un poste gardé par un autre corps d'Etoliens.

Av. J.C 191.

AN. R. 161. Les foldats d'Antiochus, n'apercevant encore que de loin les gens que Caton amenoit avec lui, s'imaginérent que c'étoient les Etoliens, qui, aiant vû les deux partis aux mains, venoient au fecours de leurs Alliés. Mais, quand ils reconnurent de près les drapeaux & les armes des Romains, ils furent tous faisis de fraieur, & la plupart jettérent leurs armes & s'enfuirent. Antiochus, blessé à la bouche d'un coup de pierre qui lui fracassa les dents, fut obligé par la douleur à tourner bride. Après sa retraite, aucune partie de son armée n'ofa attendre les Romains. Ce ne fut plus qu'une déroute : mais la fuite devenoit extrêmement difficile aux vaincus, parce que d'un côté ce n'étoient que marais profonds, & de l'autre que roches escarpées, qui empéchoient qu'on ne pût s'écarter presque ni à droite ni à gauche. Les Romains, qui s'étoient mis en devoir de les poursuivre, se trouvérent aussi fort embarrasfés, d'abord par les fossés & les palissades, puis par la difficulté du vallon étroit qu'il leur faloit traverser, mais sur-tout par les éléphans qu'Antiochus avoit placés à son arriére-garde, & qui arrétoient tout court les gens de pié,

CORNELIUS ET ACILIUS CONS. 169 & encore davantage les chevaux plus An. R. 561. effraics à la vûe de ces masses énormes, Av.J.C. 151.

que par tout le fracas de la bataille même. Ils perdirent aussi du tems à piller le camp des vaincus. Cependant ils poussérent ce jour-là jusqu'à \* Scarphie; & aiant tué ou pris un grand nombre non seulement d'hommes & de chevaux, mais même d'éléphans, ils revinrent dans leur camp.

Au fortir de cette action le Conful tint lontems embrassé Caton encore tout échauffé & hors d'haleine, & en présence de l'armée s'écria, dans les transports de sa joie, que ni lui, ni le Peuple Romain, ne pourroient jamais récompenser dignement ses services. Caton, qui combattoit ici comme Lieurenant, ou plus vraisemblablement comme simple Tribun Légionaire, avoit été Consul, & à la tête des armées en Espagne, où il s'étoit fort distingué, comme nous l'avons raconté ci-devant: mais il ne croioit pas se dégrader en acceptant un emploi fubalterne pour le service de l'Etat, & cela étoit ordinaire chez les Romains.

Le Consul avoit fait partir vers la

<sup>\*</sup> Ville de Locride dans le voisinage des Thermosyles.

Tome VII. H

An, R. sei fin de la nuit sa Cavalerie pour aller Ay. J.C. 191. après l'ennemi. Il se mit lui-même en marche avec les Légions dès que le jour

Antiochus se parut. Antiochus, qui avoit beaucoup à Ephése.

retire à Chald d'avance sur lui, n'aiant point cessé de fuir avec précipitation qu'il ne fût arrivé à \* Elatie, ramassa dans cette ville les débris de la bataille & de la fuite, d'où il se retira à Chalcis, ne ramenant avec lui de toute son armée que cinq cens hommes tout au plus. Il n'y attendit pas le Consul, mais en étant parti promtement, il mouilla l'ancre au port de \*\* Téne, & passa à Ephése.

rend au Vainqueut.

L'Eubée se Dès qu'Acilius parut devant Chalcis, les portes lui en furent ouvertes. Toutes les autres villes de l'Eubée se rendirent fans attendre qu'on les fommât, & le Consul aiant en très-peu de jours reconquis toute l'Île sans user de violence à l'égard de qui que ce fût, ramena son armée aux Thermopyles, beaucoup a plus estimable par la modération qu'il fit paroitre après la victoire, que par la victoire même. De là il envoia Caton porter lui-

Caton perte à Rome la

\* Ville considérable de a Multo modestia post Phocide. a Multo modestia post victoriam, quam ipsa vila Phocide.

ctoria laudabilior. Liv. \*\* Petite Ile parmi les Cyclades.

CORNELIUS ET ACILIUS CONS. 171 même à Rome la nouvelle de cette AN, R. 161. victoire, marquant dans ses dépêches Av. J.C. 191. en termes énergiques la part considé-la victoire. rable qu'il y avoit eue. Il est beau pour un Général de rendre ainsi justice au mérite d'autrui, & de ne point donner d'accès dans son cœur à la jalousie. L'arrivée de Caton à Rome remplit la ville d'une joie d'autant plus vive, que l'on avoit plus appréhendé les fuites d'une guerre contre un Roi si puissant & d'une si grande réputation. On ordonna des priéres publiques & des sacrifices en actions de graces pendant trois jours.

Dans le tems même que se donnoit la bataille, dix galéres d'un côré, & rois d'un autre, qui venoient au secours du Roi, & étoient artivées en Gréce, aiant appris sa défaite, s'en retournérent à Ephése. D'autres vaisseaux, chargés de convois considérables pour Antiochus avoient déja passé le détroit qui est près de l'île Andros. Atilius, qui commandoit la flore Romaine, les aiant attaqués, en coula une partie à sond, & prit tout le reste, à l'exception de ceux qui étoient à l'arrière-garde, qui rebrousséent chemin, & s'en tetoutnérent en Asie.

172 CORNELIUS ET ACILIUS CONS.

Quoique les Étoliens, par leurs pro-An. R. 561. Av.J.C. 191. cédés violens & pleins d'insolence, fe che en vain fussent rendus indignes de tout ménade gagnet par gement, Acilius tâcha néanmoins de les rappeller à leur devoir par la douceur. Avant que de former le siége d'Héraclée, il fit représenter à ceux qui 12. s'y étoient renfermés, » que l'expé-"rience au moins devoit leur apprenof dre le peu de fonds qu'ils pouvoient » faire sur Antiochus : qu'il étoit en-» core tems d'avoir recours à la clé-" mence du Peuple Romain. Qu'ils n'étoient pas les seuls peuples de la » Gréce qui eussent manqué de fidélité " à des Alliés dont ils avoient reçu " tant de bienfaits: mais qu'au moins " les autres avoient condanné leur " aveuglement & leur ingratitude auf-" sitôt après la défaite & la fuite du "Roi, dont les follicitations & les » promesses les avoient séduits. Qu'en-, core que les Etoliens fussent les plus " coupables, puisqu'ils n'avoient pas " fuivi ce Prince, mais l'avoient attiré » dans la Gréce, & qu'ils n'avoient " pas seulement pris part à la guerre

» comme alliés d'Antiochus, mais en » devoient être regardés comme les » chefs & les auteurs : cependant, s'ils CORNELIUS ET ACILIUS CONS. 173
pouvoient se résoudre à se repentir AN. R. 161.
pen livrant aux Romains Héraclée,

ils ne devoient pas désespérer de leur

» grace & de leur falut.

Ces remontrances furent inutiles, Il affige & le Consul voiant qu'il en faloit ve-la force après nir à la force, forma le siège de cette plus d'un ville avec toutes ses troupes. Héraclée si filance, étoit une place très-forte, d'une gran- 1814, 22-14- de ctendue, & en état de faire une longue & vicoureuse désenue. Le Con-

longue & vigoureuse défense. Le Conful, aiant mis en usage les balistes, les catapultes, & toutes les autres machines de guerre dont il avoit amassé un grand nombre, fit attaquer la ville en même tems par quatre endroits. Les assiégés se défendoient avec un courage, ou, pour mieux dire, avec une fureur qui ne se peut exprimer. Ils rétablissoient sur le champ les pans de murs qui avoient été abbattus : il se faisoit de fréquentes sorties avec une violence qu'il étoit difficile de fourenir, parce qu'ils se battoient en désespérés. Ils brûloient en un moment la plus grande partie des machines que l'on emploioit contr'eux. L'attaque fut continuée ainsi pendant vingt-quatre jours de suite, sans interruption ni jour ni nuit.

174 CORNELIUS ET ACILIUS CONS.

Il est aisé de juger que les forces de Av.J.C. 191. la garnison, qui n'étoit pas fort nombreuse en comparaison des Romains, devoient être épuifées par un travail si violent & si continu. Le Consul forma un nouveau plan. Il faifoit cesser l'attaque sur le minuit, & ne la faisoit recommencer que le lendemain marin vers les neuf heures. Les Etoliens, ne doutant point que cela ne vînt de lassitude, & que les assiégeans ne fussent autant accablés de fatigues qu'euxmêmes, profitoient du repos qu'on leur laissoit, & se retiroient en même tems que les Romains. Cette pratique dura quelque tems. Mais le Conful, aiant fait retirer ses troupes à l'ordinaire sur le minuit, trois heures après fit attaquer la ville par trois endroits feulement, plaçant à un quatriéme côté un corps de troupes, qui avoit ordre de demeurer tranquille jusqu'au moment où l'on leur donneroit le signal pour agir. A cette attaque, ceux des Etoliens qui dormoient eurent. bien de la peine à se réveiller; & ceux qui veilloient coururent de tous côtés où le bruit les appelloit. Au point du jour, fur le signal du Consul, on donna l'assaut à l'endroit de la ville qui jus-

CORNELIUS ET ACILIUS CONS. 175 qu'alors n'avoit point été attaqué, & An. R. 161. que les assiégés, par cette raison, Av.J.C. 191. avoient dégarni. La place fut emportée dans le moment, & les Etoliens se réfugiérent précipitamment dans la Citadelle. La ville fut livrée au pillage, moins par esprit de haine & de vengeance, que pour dédommager le foldat, à qui jusques-là l'on n'avoit point permis de piller aucune des villes que l'on avoit prises. La Citadelle, qui manquoit de vivres, ne put pas tenir lontems, & à la première attaque la garnison se rendit. Entre les prisonniers étoit Damocrite l'un des principaux de la nation, qui, au commencement de la guerre, avoit répondu à Quintius, Qu'il lui porteroit en personne dans l'Italie le Décret par lequel les Etoliens venoient d'appeller Antiochus. Les Romains, qui se souvenoient de cette réponse insolente, en ressentirent davantage la joie de leur victoire.

Dans le même tems que le Consul philippe as avoit commencé le siége d'Héraclée, siége la Métamia. Le le Roi Philippe, de concert avec lui, Consul lui ordonne d'en avoit entrepris celui de Lamia, qui ordonne d'en rétoit éloignée d'Héraclée que de sept Linxxxvi, milles, c'est - à - dire un peu plus de 35. deux lieues. Ce voisinage des deux

H iv

An. R. 151: villes afficégées, l'une par les Romains, Av. J. 251: l'autre par les Macédoniens, forma

une vive émulation entre les deux peuples, chacun s'efforçant de soutenir l'honneur de sa nation. Philippe trouva beaucoup plus de difficultés devant Lamia, qu'il ne s'y étoit attendu. Les Macédoniens poussoient une mine avec des peines infinies dans un terrain rude & pierreux, où ils rencontroient des roches si dures, que leurs outils s'émoussoient sans les pouvoir entamer. Le Roi, voiant que cet ouvrage avançoit si peu, tâcha d'engager les habitans, par les conférences qu'il eut avec les principaux, à lui remettre la ville entre les mains. Il étoit persuadé que si Héraclée étoit prise la première, ils aimeroient mieux se rendre aux Romains qu'à lui; & que le Consul voudroit se faire honneur de la conquête de cette place, & un mérite auprès des habitans d'en avoir fait lever le siège aux Macédoniens. Il avoit raisonné juste : car, aussitôt que le Consul fut maître d'Héraclée, il envoia dire à Philippe de lever le siège, prétendant » qu'il étoit juste » que les Romains, qui avoient eu la » peine de combattre contre les EtoCornelius et Acilius Cons. 177

» liens, recueillissent les fruits de la An. R. 761.

» victoire. Il falut obéir. Un Prince

peut-il n'être pas infiniment fensible à
un tel affront ? La ville se rendit quelque tems après aux Romains.

Quelques jours avant la prise d'Hé- Les Etoliens raclee, les Étoliens assemblés à Hy-pressent Antiochus de repate, envoiérent à Antiochus des commences Ambassadeurs, du nombre desquels la guerre. étoient Nicandre & Thoas. Ils avoient 26. ordre de prier ce Prince, premiérement de revenir lui-même en Gréce avec une nouvelle flote & une nouvelle armée : secondement, si quelque raison l'en empéchoit, de leur envoier des troupes & de l'argent. Ils lui représentérent, » qu'il étoit de son honneur » & de sa bonne foi de ne point aban-» donner ses Allies dans leur besoin : » que d'ailleurs sa sûreté & celle de ses » États demandoit qu'il occupât les » Romains dans la Gréce de telle fa-» çon, qu'ils n'eussent ni le tems ni la » liberté de détruire entiérement les " Etoliens, pour passer ensuite dans » l'Asie avec toutes leurs forces. « Ces raisons, qui étoient sans réplique, firent impression sur l'esprit du Roi: Ainsi il donna fur le champ aux Ambassadeurs l'argent dont ils avoient besoin pour

178 Cornelius et Acilius Cons.

AN. R. 163. soutenir la guerre, & leur promit de Av.J.C. 191. leur envoier incessamment les troupes de terre & de mer qu'ils demandoient. Il retint auprès de lui Thoas, qui y resta volontiers, pour solliciter en personne les secours qu'il faisoit espérer.

La prife d'Héraclée détermine tions que leur impose le Conful, les rebutent. 17-19.

Mais la perte d'Héraclée acheva d'abbattre le courage & de ruiner les espéles Etoliens à rances des Etoliens; & peu de jours demander la après le départ des Ambassadeurs dont dures condi-nous venons de parler , renonçant abfolument à la guerre, ils en envoiérent d'autres au Consul pour lui de-Liv.XXXVI. mander la paix. Ils commençoient à le haranguer, lorsque ce Général les arréta tout court, leur dit qu'il avoit autre chose à faire que de les entendre, & leur accordant une tréve de dix jours, les renvoia à Hypate avec L. Valerius Flaccus, à qui il leur ordonna d'exposet leurs raisons comme ils auroient fait à lui-même. Lorsqu'ils y furent arrivés, les principaux de la Nation tinrent conseil chez Flaccus, pour examiner avec lui de quelle manière ils devoient traiter avec le Conful. Ils paroissoient disposés à lui rappeller dans la mémoire les alliances qu'ils avoient contractées avec le peuple Romain, & les fervices qu'ils CORNELIUS ET ACILIUS CONS. 179
avoient rendus à la République. » Flac-4x. R. 161.
» cus leur conseilla de ne point faire Av. J. G. 191.
» mention des Traités qu'eux-mêmes
» avoient rompus. Il ajoura, que leur
» Galut dépendant, non de la houré de

» avoient rompus. Il ajouta, que leur » salut dépendant, non de la bonté de » leur cause, mais de la clémence du » Peuple Romain, le meilleur patti » qu'ils eussent à prendre, c'étoit d'a-» vouer leur faute, & d'en demander » pardon. Que s'ils agissoient en sup-» plians, il leur serviroit de médiateur "auprès du Conful , & dans le Sénat » à Rome, où il seroit nécessaire qu'ils » envoiassent aussi des Ambassadeurs. » Suivant l'avis de Flaccus, ils con-» clurent tous que l'unique moien de » se sauver étoit de s'abandonner à » la bonne foi des Romains. Ils se » flatoient que cette confiance les » piqueroit d'honneur, & leur ôte-» roit la volonté de maltraiter des » supplians : & ils se réservoient au » fond du cœur le dessein & l'espé-» rance de profiter des occasions favo-» rables que la fortune pourroit leur » présenter.

Quand ils furent devant le Consul, Phénéas., Chef de l'Ambassade, sit une harangue longue & pathétique, dans l'espérance d'adoucir la colére du

180 CORNELIUS ET ACILIUS CONS. An. R. 161. Vainqueur, & finit en difant que les Av.J.C. 191. Etoliens ABANDONNOIENT PERSONNES ET TOUT CE APPARTENOIT A LA BONNE FOI DES ROMAINS. Les Etoliens ne comprenoient pas toute la force que les Romains attribuoient à cette expression, S'ABANDONNER A LA BONNE FOI DE QUELQU'UN. Ils répétoient vraisemblablement ce que Valerius leur avoit dicté: en quoi il y auroit de la part de celui - ci, une fraude tout-à-fair condannable. Cette expression signifioit, dans le sens des Romains, s'abandonner à la bonne foi de celui à qui l'on parle, sans réserve, sans exception, & si absolument, qu'il peut après cela, sans aucune autre formalité, disposer de nos biens, de nos personnes, & de notre vie même. En un mot c'étoit se rendre à discrétion. Quand Phénéas eur prononcé ces paroles: Pensez-y murement, dit le Conful aux Etoliens, & voyez si votre résolution est bien prise de vous soumettre en cette façon. Phénéas lui montra le

> mot pour mot, tels qu'il les avoit Puisque cela est ainsi, reprit le Con-

> Décret, où ces termes étoient écrits

prononcés.

CORNELIUS ET ACILIUS CONS. 181 sul, je vous somme de me livrer sans An. R. 951. délai votre citoien Dicéarque, & Mé-Ay. J. C. 155, nétas d'Epire, (cet homme étant entré dans Naupacte avec des troupes, en avoit soulevé les habitans) & Âmynandre avec les principaux des Athamanes, par le conseil desquels vous vous êtes révoltés contre nous. Phénéas attendit à peine que le Consul eût achevé de parler. Alors prenant la parole avec vivacité : Nous nous sommes livrés à vous, dit-il, comme amis, non comme esclaves; & je suis persuadé que c'est faute de faire réflexion aux usages des Grecs, que vous exigez de nous des choses qui y font absolument contraires. Je me mets peu en peine, répliqua le Conful, qu'il semble aux Etoliens que j'agisse contre les usages des Grecs: il me suffit que, conformément aux usages des Romains, j'use de mon autorité sur des peuples qui viennent de s'y soumettre par leur propre Décret, & que j'avois déja soumis par les armes. C'est pourquoi, si vous n'obéissez dans le moment, je vais vous faire mettre en prison. Et sur le champ il fit apporter des chaînes, & les fit entourer de ses Licteurs.

A ces menaces, toute la fierté de

182 CORNELIUS ET ACILIUS CONS.

AN. R. 561. Phénéas & des autres Etoliens tomba. Av.J.C. 191. & ils commencérent à sentir leur état. Phénéas dit, que lui & les autres Etoliens voioient bien qu'il faloit obéir aux ordres du Consul:mais qu'il étoit néce saire d'assembler la Nation pour en faire un Décret. Qu'il demandoit pour cet effet une tréve de dix jours. Le Conful la leur accorda, à la priére de Flaccus; & les Députés retournérent à Hypate. Là, Phénéas aiant exposé à ceux qui formoient le Conseil les demandes du Consul, & le péril auquel lui & ses collégues s'étoient vû exposés, ces Conseillers ne purent s'empécher de gémir sur la triste situation des Etoliens : mais ils n'en conclurent pas moins pour l'obéissance, & sur le champ firent convoquer toute la Nation.

> Quand tout le peuple assemblé sut de quoi il s'agissoir, il sut tellement aigri de la hauteur & de la dureté du Consul, que, s'ils avoient été en paix, la colére qui les transportoit eût été capable de leur faire prendre les armes. A l'indignation que causoit la rigueur de ces ordres, se joignoit la difficulté de les exécuter. Comment pouvoient-ils livrer aux Romains sur

CORNELIUS ET ACILIUS CONS. 18; tout la personne du Roi Amynandre? Am. R. 1622. Les esprits étoient dans cette disposition, lorsque Nicandre, revenu de son Ambassade de Syrie, flata la multitude d'une vaine espérance, en lui faisant entendre qu'Antiochus se préparoit à recommencer la guerre tant par mer que par terre avec plus de vivacité que jamais; & les sommes dont ce Prince l'avoient chargé sembloient en être de bons garans. Ainsi la négociation commencée n'eut point de suite.

On ne peut nier que l'insolence & la persidie des Etoliens, & leur haine acharnée contre Rome, ne méritassent les plus durs traitemens. Mais la conduite du Consul, pleine d'une sierté insultante, & sondée sur un prétendu consentement & sur des paroles dont les Etoliens n'entendoient point la force, est bien étrange, & paroit extrêmement éloignée du caractére

Romain.

Acilius, apprenant que l'assemblée Acilius ford'Hypate refusoit la paix, & que les Naupacte. Etoliens s'étoient réunis à Naupacte, Liv.xxxvi, pour soutenir dans cette place tout 30. l'effort de la guerre, se détermina à les y suivre. Après avoir essemble des fatigues incroiables dans les désiés des

184 Cornelius et Acilius Cons.

Ax. R. 561. montagnes qu'il lui falut traverser, où Ax. J.C. 191. un petit nombre de troupes auroit pur l'arréter tout court, il arriva enfin devant la ville, & en forma le siége, qui ne couta pas moins de peine, de travaux, & d'ouvrages, que celui d'Héraclée.

Liv.XXXVI.

Dans le même tems Philippe, par la permission du Consul, faisoir la guerre de son côté, & la faisoir avec avantage. It se rendit maître de Démétriade, de la Dolopie, de l'Apérantie, & de quel-

ques villes de la Perrhébie.

Quincius va Quintius, qui s'étoit trouvé à l'Affemà Naupade qui étuit de des Achéens, & les avoit engagés à les cocés rendre aux Romains Zacynthe, paffa fauve la ville. enfuite à Naupacte, qui fe trouvoit Liv.XXXVI. réduite à la dernière extrémité. Il y 31-35. avoit deux mois que les Romains la

réduite à la dernière extrémité. Il y avoit deux mois que les Romains la battoient avec beaucoup de vigueur; & s'ils l'eussent pris de force, sa ruine auroit infailliblement entraîné celle de l'Etolie entière. Quintius avoit toutes sortes de raisons d'être mécontent des Etoliens, qui seuls avoient voulu lui ôter le titre glorieux de Libérateur de la Gréce, & qui avoient méprisé ses conseils, lorsque prévoiant tout ce qui venoit de leur arriver; il avoit tâché de les détourner

CORNELIUS ET ACILIUS CONS. 185 d'une entreprise si insensée. Cependant An. R. 561. persuadé qu'il étoit de son honneur de

ne laisser périr aucune des nations d'un pays qu'il avoit remis en liberté, il commença à se promener autour des murailles, pour le faire remarquer aux Etoliens. Le bruit se répandit aussitôt dans la ville que Quintius paroissoit. Dans le moment même on accourut de toutes parts fur les murs. Ces infortunés citoiens, tendant les mains vers Quintius,& l'appellant par son nom, se mirent tous à pleurer & à implorer son secours avec de grands cris. Quintius, touché de leur état, jusqu'à verser des larmes, leur fit signe de la main qu'il n'étoit pas en son pouvoir de les tirer du péril qui les menaçoit.

Il alla ensuite trouver le Consul, &centra en conversation avec lui. Manus, lui dir-il, est-ce que vous ne voiez pas les suites de tout ceci? ou les prévoiant, croiez-vous qu'elles soient indifférentes pour le bien de la République? Le Consul, surpris de cette question dont il ne comprenoit pas le sens, le pria de s'expliquer plus clairement. Quoi, reprit Quintius, vous ne vous apercevez pas qu'après avoir vaincu Antiochus, vous perdez le tems à assistant de salséger

186 CORNELIUS ET ACILIUS CONS.

An. R. 161: deux villes , sur le point de voir expirer Ar. J.C. 191: celui de votre Confulat : au lieu que Philippe , qui ne s'est point trouvé à la bataille , a désa conquis non seulement des villes , mais encore des provinces , telles que sont l'Athamanie , la Perrhébie , l'Apérantie , & la Dolopie. Et cependant il nous importe bien moins d'affoiblir les Etcliens , que d'empécher les accroissements extraordinaires de Philippe.

Le Consul convenoit de la solidité de ces réflexions. Mais il avoit honte de lever le siége d'une ville qu'il battoit depuis deux mois. Il laissa Quintius maître de faire tout ce qu'il voudroit. Celui-ci s'étant approché des murs une seconde fois, les cris recommencérent, & on le supplia de nouveau avec instance d'avoir pitié de la Nation. Il demanda qu'on lui envoiât quelques Députés. Phénéas & les principaux sortirent, & vinrent se jetter à ses piés. Les voiant en cet état: Votre malheur , leur dit-il , étouffe en moi tout sentiment de colére & de vengeance. Vous voiez l'accomplissement de tout ce que je vous avois prédit; & vous n'avez pas la confolation de pouvoir dire que vous ne méritez pas ce que vous souffrez. Mais, destine, comme je le suis, à

Cornelius et Acilius Cons. 187 défendre & à conferver la Gréce , l'ingra-An. R. 161. titude n'arrétera point mon inclination à Av. J.C. 191, faire du bien. Députez au Consul , pour

obtenir de lui une tréve, qui vous donne le tems d'envoier des Ambassadeurs à Rome pour faire vos soumissions au Sénat. Je vous servirai d'intercesseur & d'avocat auprès du Consul. Ils suivirent en tout le conseil de Quintius. Le Consul leur accorda une tréve, leva le siège, & sit passer son armée dans la Phocide.

Quelle différence entre la conduite d'Acilius & celle de Quintius ! Ce contraste frapant entre deux Généraux par raport au même peuple, fait sentir combien la bonté, la douceur, la clémence, à l'égard même de ceux qui s'en sont rendus les plus indignes, sont utiles dans la conduite des gran-

des affaires.

Le Roi Philippe envoia des Am- Ambassabassadeurs à Rome, pour féliciter les deux de Phi-Romains sur l'heureux succès de cette Liv.xxxvi. campagne, & pour offrir des présens 35. & des sacrifices aux dieux dans le Capitole. Ils y furent reçus avec de grandes marques de considération, & l'on remir entre leurs mains Démétrius fils de Philippe, qui étoit retenu à Rome

AN. R. 1614 en qualité d'ôtage. Ainsi finit en Gréce Av. J.C. 191. La guerre qu'y sit contre le Roi de Syrie le Consul Manius Acilius.

Visoire remportée fur les Boiens par toire de Scipion Nasica Collégue d'Asserbe Col-cilius, remportée sur les Boiens, &

lius. du triomphe de ce Conful.

Liv.XXVI. ANTIOCHUS, depuis sa défaite, de-Annibaltire meuroit tranquille à Ephése, s'assu-Antiochus de tant, sur la parole de ses courtisans il étoit à & de se flateurs, qu'il n'avoit rien à Ephése. Liv.XXXVI. craindre de la part des Romains, & 41. qu'ils ne songeoieur point du tout à

qu'ils ne songeoient point du tout à passer en Asie. C'est ainsi que la Providence divine abandonne à leur propre indolence les Princes qu'elle a réfolu d'humilier & d'abbattre. Annibal, qui pour lors avoit assez de crédit auprès de lui, fut seul capable de le tirer de cet assoupissément léthargique. Il lui déclara nettement » qu'il avoit » grand tort de se flater de vaines es-» pérances comme il faisoit, & de se » laisser endormir par des discours de-» stitués de toute raison & de toute » vraisemblance. Qu'il savoit par des » voies sûres que Rome avoit fait par-» tir depuis peu de ses ports une » nouvelle flote, & un nouveau GéCORNELIUS ET ACILIUS CONS. 189
37 néral. Qu'il leur en couteroit moins AN. R. 961.
37 pour passer de Gréce en Asie, que AV.J.C. 1941.

» d'Italie en Gréce. Qu'il devoit s'at-» tendre qu'au premier jour il auroit " à combattre par terre & par mer " contre les Romains dans l'Asie & " pour l'Asie, & qu'il faloit se résoudre " ou à renoncer à l'Empire, ou à le » défendre les armes à la main contre » des ennemis qui n'aspiroient à rien " moins qu'à se rendre maîtres de " l'Univers. « Le Roi comprit alors tout le danger où il étoit. Il envoia des ordres, pour faire hâter la marche des troupes d'Orient qui n'étoient pas encore arrivées. Il fit équiper sa flote, s'y embarqua, & alla dans la Ouersonnése. Il y fortifia Lysimachie, Sestus, Abyde, & les autres places des environs, pour empécher les Romains de passer en Asie par l'Hellespont.

C. Livius, Commandant de la flote vitorie naRomaine, étoit parti de Rome avec vale remporcinquante gros vaisseaux. Quand il fut Amiral de la
arrivé à Corfou, il apprit que le Confus & Antiochus étoient campés aud'Antiochus étoient campés autaille alors n'étoit pas encore donnée. dessis du portaille alors n'étoit pas encore donnée. dessis de Cycli se hâta donc de venir au Pirée, où Liv XXXII.
étoit la flote Romaine commandée 4-4-6.

190 CORNELIUS ET ACILIUS CONS.

AN. R. (61. par Arilius. Elle confistoit en vingtav. I.C. 1911. cinq gros bâtimens, auxquels ajoutant les six que les Carthaginois avoient fournis aux Romains; la flote de Lievius se trouva composée de quatrevingts-un gros vaisseaux de guerre, sans compter un très-grand nombre

les vents contraires le retinrent quel-

ques jours. Pendant cet intervalle, Antiochus avoit été chassé de la Gréce par le Consul, & îl étoit actuellement dans l'Hellespont, lorsque la flote Romaine étoit à la rade de Délos. Polyxénidas, Amiral de la flote de ce Prince, lui en aiant donné avis, auslitôt Antiochus revint à Ephése, & sans différer tint Conseil pour délibérer s'il étoit à propos de tenter la fortune d'un combat naval. Polyxénidas opina » qu'il » faloit attaquer les ennemis avant que " la flote d'Éuméne & les galéres des » Rhodiens les eussent joints. Que par » ce moien ils seroient à peu près " égaux aux Romains par le nombre, » mais beaucoup supérieurs par la vi-» tesse des vaisseaux, & la variété des " secours. Que les bâtimens des Ro-

de moindres bâtimens. Il partit sans perdre de tems, & arriva à Délos, où Cornelius et Acilius Cons. 191
mains, par la façon grossière dont An. R. 161.
ils étoient construits, avoient peine

» à se remuer, outre que venant de si
» loin dans un pays ennemi, ils étoient
» chargés de provisions; au lieu que
» ceux du Roi ne portoient que des
» soldats & des armes. Que d'ailleurs
» ils tireroient un grand avantage de
» la connoissance des mers, des terres,
» & des vents, dont l'ignorance seule
» étoit capable de jetter beaucoup de
» désordre parmi les ennemis. « Polyxénidas, en donnant ce conseil, si
d'autant plus d'impression sur les esprits, que c'étoit à lui à l'exécuter.

Ils emploiérent deux jours en préparatifs, & dès le troisseme Polyxénidas partit avec cent vaisseaux, dont il y en avoit foixante & dix de couverts, le reste sans ponts; & vint à \* Phocée, Comme le Roi ne devoit pas se trouver à cette action, quand il eut appris que la store ennemie approchoit, il se retira à Magnésie près de Sipyle, pour mettre ses troupes de terre en état d'agir. La slote s'avança jusqu'à Cyssonte, qui est un port des Erythréens, comme dans un poste où elle atten-

<sup>\*</sup> Ville de l'Afie Mineure. ( Natolie. )

192 CORNELIUS ET ACILIUS CONS.

An R. 61 droit l'ennemi avec plus d'avantage. Ay.J C. 191. Quand les vents du Nord, qui avoient retenu les Romains à Délos pendant plusieurs jours, furent tombés, ils continuérent leur route, & arrivérent devant Phocée, qui se soumit sur le champ. Euméne, avec vingt-quatre vaisseaux pontés, & un peu plus de bâtimens déconverts, vint y joindre la flote des Romains, qui se préparoit à donner combat aux ennemis. De là étant partis avec cent cinq navires couverts, & environ cinquante fans ponts, ils furent d'abord repoussés du côté de la terre par les Aquilons qui leur donnoient en flanc, de sorte que pour éviter de s'y aller briser, ils furent obligés de se mettre à la queue les uns des autres, & de se ranger sur une longue file. Quand la violence de ces vents se fut un peu appaisée, ils firent effort pour gagner le port de Coryce au defsus de Cyssonte.

Polyxénidas, qui ne cherchoit que l'occasion de combattre, apprit avec joie que les Romains venoient au devant de lui. Ainsi il mit sa stote en bataille, étendit l'aile gauche vers la pleine mer, ordonna à ses Lieutenans de

ranger

CORNELIUS ET ACILIUS CONS. 193 ranger la droite vers la terre; & en AN. R. 561. cet état il s'avançoit de front contre Av. J.C. 191. les ennemis. Le Romain s'étant apercu de sa manœuvre, fit plier les voiles, abaisser les mats, & en même tems qu'il mettoit ses vaisseaux en état de combattre, il attendoit ceux qui venoient après lui. Il en avoit déja rangé environ trente de front, dont il composa son aile droite; &, pour donner moien à la gauche de se former, haussant les petites voiles, il s'avança dans la pleine mer, ordonnant à ceux qui le fuivoient de tourner leurs proues contre l'aile droite des ennemis rangée le long du rivage. Euméne étoit à l'arriére-garde. Mais, dès qu'il jugea par le bruit qu'il entendoit, que les deux flotes étoient près de se heurter, il. poussa ses vaisseaux avec le plus de vitesse qu'il put.

Lorsqu'ils furent tous à portée de se voir, trois vaisseaux se détachérent de la flote du Roi, & vinrent à la rencontre de deux bâtimens Carthaginois qui précédoient celle des Romains. Comme la partie n'étoit pas égale, deux des bâtimens d'Antiochus entourérent un des deux Carthaginois; & d'abord ils lui brisérent routes ses ra-

Tome VII.

194 CORNELIUS ET ACILIUS CONS.

Aw. R. 541. mes, puis fautérent dedans l'épée à la Aw. J.C. 1911 main, & s'en rendirent maîtres après avoir renversé ou tué tous ceux qui le défendoient. Le vaisseau qui restoit feul, voiant l'autre pris par les ennemis, alla se rejoindre au reste de la flote avant que les trois Syriens vinsfent l'enveloper.

Livius, outré de colére à cette vûe, s'avance contre les ennemis avec la galére Amirale qu'il montoit. En même tems, les deux qui avoient pris le vaisfeau Carthaginois viennent à fa rencontre dans l'espérance de remporter fur lui le même avantage. Livius, pour rendre sa galére plus stable, ordonne aux matelots d'abaisser les rames des deux côtés dans la mer, d'accrocher avec leurs corbeaux les galéres ennemies qui approchoient, & de se jetter fur leur bord pour combattre de près\_ & main à main. Il les exhorte à se souvenir qu'ils sont Romains, & à ne pas regarder comme des hommes ces vils esclaves des Rois Orientaux. Alors on vit un seul bâtiment en attaquer & en prendre deux avec plus de facilité, que deux n'en avoient pris un quelques momens auparavant.

Déja les deux flotes se choquoient

CORNELIUS ET ACILIUS CONS. 195
de toutes parts, & tous les vaisseaux Ax. R. 561.
6'étant mélés avoient rendu le combat pénéral. Euméne, qui étoit arrivé le dernier & après le commencement de l'adion. ajant remarquié le désordre

l'action, aiant remarqué le défordre que Livius avoit mis à l'aile gauche des ennemis, alla fondre fur leur aile droite qui se désendoit encore avec un

avantage égal.

La défaite des Syriens commença par l'aile gauche. Quand Polyxénidas vit la supériorité qu'avoient les soldats Romains sur les siens par la valeur, il fit lever ses perites voiles, & s'enfuit avec précipitation. L'aile droite, après avoir soutenu quelque tems l'effort d'Euméne, ne tarda pas à suivre l'Amiral. Les Romains, secondés d'Euméne, les poursuivirent vivement à forces de rames dans l'espérance d'atreindre leur arriére-garde. Mais à la fin, voiant que les vaisseaux des vaincus beaucoup plus légers avoient trop d'avantage sur les leurs chargés de provisions & de machines, ils s'arrétérent, aiant pris treize galéres avec les foldats & les matelots, & en aiant coulé dix à fond. Les Romains ne perdirent que celle qui avoit été prise au commencement du combat par les deux

196 CORNELIUS ET ACILIUS CONS.

Av. R. 361, qui l'avoient investie. Polyxénidas ne Av. J.C. 1911 discontinua de fuir, que quand il se vit dans le port d'Ephése. Les Romains restérent ce jour-là à Cyssonte, d'où la stote d'Antiochus étoit sortie pour aller à leur rencontre, & dès le lendemain ils se remirent en mer pour aller chercher les ennemis. Au milieu de leur course ils rencontrérent vingtcinq galéres des Rhodiens, comman-

dées par Pausistrate.

Avec ce renfort, ils poussérent jusqu'à Ephése, & se rangérent en bataille à l'embouchure même du port. Mais comme l'ennemi ne faifoit aucun mouvement, contens de l'aveu qu'il faisoit de sa foiblesse, ils se retirérent. Euméne & les Rhodiens retournérent chez eux. Pour ce qui est de Livius, il prit la route de Chios, où il débarqua le lendemain. Il y resta quelques jours, pour laisser reposer sa chiourme, puis se rendit à Phocée. Y aiant laissé quatre galéres à cinq rangs de rames pour la garde de la ville, il mena la flote à Canes. Là, comme l'hiver étoit proche, il mit ses vaisseaux à sec, & les entoura d'un fossé & d'une palissade.

L. Cornélius Sur la fin de l'année on tint à Rome sapion & C. l'assemblée, dans laquelle furent créés CORNELIUS ET ACILIUS CONS. 197
Confuls L. Cornélius Scipion & C. An. R. 661.
Lélius, dans l'espérance qu'ils terminommérconneroient la guerre de Syrie, qui étoit fuls.
alors le grand objet de l'attention des Liv. XXXVI.
Romains.

## §. II.

Les Ambassadeurs Etoliens sont renvoiés sans avoir obtenu la paix. Scipion l' Africain fait donner à son frére la Grése pour département. Le Sénat laisse au Consul la liberté de passer en Asie, s'il le juge à propos. Cornélius part de Rome. Le Sénat fait construire une nouvelle flote. Inquiétude des Etoliens. Retour de leurs Ambassadeurs. Le nouveau Consul arrive en Gréce. Après bien des refus, enfin il accorde aux Etoliens une tréve de six mois pour envoier des Ambassadeurs à Rome. Le Consul prend le chemin de l'Asie, après avoir pressenti les dispositions de Philippe. Ce Prince le reçoit lui & son armée avec une magnificence Roiale. Grands préparatifs d'Antiochus , surtout pour équiper une nouvelle flote. Livius se met en mer , passe dans l'Hellespont, & se rend maître de Seste. Polyxénidas aiant trompé Pausistrate, défait entiérement la flote Rhodienne.

198 CORNELIUS ET LÆLIUS CONS. Livius abandonne le siége d'Abyde. Les Rhodiens équipent une nouvelle flote.Lesdeux flotesunies s'approchent d'Ephése, & ne peuvent attirer les ennemis au combat. Emilius Regillus prend le commandement de la flote à la place de Livius. Séleucus affiége Pergame; Euméne, & bientôt après lui les Romains & les Rhodiens viennent au fecours de cette ville. Antiochus envoie proposer la paix au Préteur Emilius, mais inutilement. Les Achéens, commandés par Diophane, font lever le siége de Pergame. La flote d'Antiochus', commandée en partie par Annibal, est défaite par les Rhodiens. Antiochus tache d'engager Prusias dans son parti. Les lettres des Scipions le déterminent à se tourner du côté des Romains, Combat naval entre le Préteur Emilius & Polyxénidas près de Myonnése soù les Syriens sont vaincus.

An. R. 562. Av. J.C. 190. L. CORNELIUS SCIPIO. C. LÆLIUS.

Les Ambassa. Les NOUVEAUX Consuls étant endeunétoilens trés en charge, le premier soin du son revoiés fant après avoir satisfait aux devoirs tenula paix. de la religion, sur d'examiner l'affaire Liv. JEXVII. des Etoliens. Leurs Ambassadeurs de-

CORNELIUS ET LÆLIUS CONS. 199 mandoient avec instance qu'on la ter-AN. R. 162. minât avant que le tems de la tréve AV, J.C. 190. qu'on leur avoit accordée fût expiré: en quoi ils étoient appuiés du crédit de Quintius qui étoit alors revenu de la Gréce à Rome. Comme ils comptoient beaucoup plus sur la clémence du Sénat, que sur la bonté de leur cause, ils prirent le parti de demander grace pour leurs fautes récentes en considération de leurs services passés. Au reste, tant qu'ils restérent dans la falle d'audience, ils eurent beaucoup à souffrir des questions pressantes que leur faisoient les Sénateurs à l'envilles uns des autres pour leur arracher l'aveu de leur inconstance & de leur infidélité, plutôt que pour entendre leurs excuses & leurs apologies. Quand ils en furent fortis, les fentimens se trouvérent fort partagés sur la manière dont on devoit les traiter. Le souvenir de leur conduite injurieuse & violente avoit presque éteint dans les cœurs tout sentiment de compassion. On les regardoit, non comme des ennemis ordinaires, mais comme des animaux féroces & intraitables. Enfin, après que l'affaire eut été débattue pendant I iv

200 CORNELIUS ET LÆLIUS CONS.
AM. R. 561. plusieurs jours avec beaucoup de cha-

leur, le réfultat de la délibération fut que, sans leur accorder la paix ni la leur resuser, on leur donnoit l'option ou de s'abandonner à la discrétion du

Sénat, ou de paier au Peuple Romain Trois mil. mille talens, & de s'engager à n'avoir point d'autres amis ni d'autres ennemis que les siens. Ils firent de grandes in-

point d'autres amis ni d'autres ennemis que les siens. Ils firent de grandes infances pour apprendre sur quels articles le Sénat souhaitoit qu'ils s'en raportassent à sa discrétion. On ne leur donna point de réponse positive. Ainsi ils furent congédiés sans avoir obtenu la paix qu'ils étoient venus demander, & eurent ordre de sortir dès ce jour-là de la ville, & dans l'espace de quinze jours de l'Italie.

scipion! A Alors on commença à délibérer sur les ficain fait provinces qui devoient être assignées donnet à son aux Consuls. Tous deux désiroient la vince de Gré-Gréce; & le Sénat leur aiant ordonné

Liv. ibid. de tirer au fort, ou de convenir entr'eux, Lélius, qui avoit un grand crédit dans cette Compagnie, dit qu'il étoit plus honnête de laisser echoix à la prudence des Sénateurs, que d'eu remettre la décisson au caprice du sort, L. Scipion répondit qu'il feroit là-des-

Cornelius et Lælius Cons. 201 fus ses réflexions; & aiant conféré avec An. R. 562. son frére, qui lui dit qu'il pouvoit Av. J.C. 190. s'en raporter hardiment au Senat, il déclara qu'il acceptoit le parti proposé par Lélius. Le cas étoit nouveau, ou du moins le tems en avoit fait entiérement oublier les exemples; & les Sénateurs s'attendoient à une longue contestation, lorsque Scipion l'Africain fe levant, dit » que, s'ils accor-» doient le département de la Gréce à » son frére, il iroit servir sous lui en » qualité de Lieutenant. « Cette déclaration fut recue avec l'applaudissement de toute l'assemblée, & termina dans le moment la dispute. La Gréce fur décernée à Scipion, & l'Italie à Lélius, d'un consentement presque général. On étoit ravi d'éprouver si les confeils d'Annibal vaincu feroient plus saluraires à Antiochus, que ceux de Scipion son vainqueur au Consul & à fes Légions. Les Préteurs ensuite tirérent au fort leurs départemens, & le commandement de la flote échut à L. Emilius Régillus.

On laissa à Cornélius, qui devoit Lessnat histe commander en Gréce, la liberté de liberté passer de là dans l'Asse, s'il jugeoir que passer en Asse le bien de la République le demandar s'il le juge à le la République le demandar s'il le juge à le la République le demandar s'il le juge à le la République le demandar s'il le juge à le la République le demandar s'il le juge à le la République le demandar s'elle la République la

202 CORNELIUS ET LÆLIUS CONS.

AN. R. 562. On donna au Préteur Régillus vingr AN. J. C. 1998. vaisseaux de guerre avec tout leur équi-LE XXXVIII. page; auxquels il eut ordre de joindre mille matelots, & deux mille hommes de pié qu'il leveroit lui-mè-

dre mille matelots, & deux mille hommes de pié qu'il leveroit lui-mème, & avec ces forces de passer en Asie, où C. Livius lui remettroit le commandement de la stote.

conflus

Le Conful Cornélius, après avoir partdeRome.

terminé les affaires qui le retenoient à Rome, & avoir fait tous les préparatifs néceffaires, fortit de la ville en habit de guerre, felon l'ufage, emmenant avec lui, outre huit mille hommes qu'il avoit levés par ordre du Sénat, environ cinq mille volontaires, qui aiant fini leur tems de fervice fous Scipion l'Africain, prirent alors avec joie un nouvel engagement fous les

enseignes de son frère. Le Sénat donna à L. Aurunculeius fait construit la commission de saire construire trenre une nourelle stote. te galéres à cinq rangs, & vingt à

te galéres à cinq rangs, & vingt à tois, parce que le bruit s'étoit répandu qu'Antiochus, après la bataille navale qu'il avoit perdue, équipoit une flote beaucoup plus considérable que la première.

Au commencement de cette année arrivérent à Rome quarante trois Eto-

CORNELIUS ET LÆLIUS CONS. 163 liens des principaux de la Nation, du An. R. 662. nombre desquels étoient Damocrite Av. J.C. 1502. & son frère, conduits par deux Co-

hortes, que Manius Acilius avoit détachées exprès, & en arrivant ils furent jettés en prison. C'étoient des

prisonniers de guerre.

Cependant les Etoliens attendoient toquiétude avec grande inquiétude le retour de Retour de leurs Ambassadeurs. La réponse qu'ils leurs Ambasraportérent, & qui ôtoit toute espé- fadeurs L.XXXVII. rance de paix, jetta la Nation Eto- 3. 4. lienne dans la dernière consternation. Justement effraiés du péril qui les menaçoit de la part des Romains, ils s'emparérent du mont Corax, pour fermer le passage à leur armée. Car ils ne doutoient point que dès le commencement du printems ils ne vinssent tout de nouveau assiéger Naupacte. Mais Acilius les surprit par un projet auquel ils ne s'attendoient point, & alla attaquer \* Lamia, qui apparemment s'étoit révoltée. Elle fit d'abord une défense fort vigoureuse, mais enfin elle fut obligée de se rendre. De là il alla attaquer \*\* Amphisse, dont les

<sup>\*</sup> Ville de Thessalie dans | \*\* Ville de la Locride. la Phioside.

204 CORNELIUS ET L'ÆLIUS CONS.
AN. R. 162- habitans montrérent béaucoup de

Av. J.C. 190. courage.

Le nouveau On avoit déja fait bréche en pluConsul arti fieurs endroits, quand Acilius apprit
ve no Gréce.
Arrès bien que fon füccesseur avoit débarqué à
des refus en .\* Apollonie, & qu'il traversoit l'Epire
fin il accorde
art Etoliens & la Thessalie pour le venir joindre. Il
une trève de amenoit avec lui treize mille hommes
famolisses de pié & cinq cens chevaux. Quand il
eturablone. fut artivé au gosse \*\* Mariac, il envoia
et xxxvii. sommer ceux d'Hypate de lui livrer
4-7. leur ville. Ils répondirent qu'ils no
pouvoient rien faire que par un Décret
de l'Assemblée générale des Etoliens.
Alors, pour ne pas s'artéter au siège

pouvoient rien faire que par un Décret de l'Assemblée générale des Etoliens. Alors, pour ne pas s'arréter au siège d'Hypate avant qu'Amphisse sûr rendue, il tourna du côté de cette dernière ville, aiant fait partit devant lui Scipion l'Africain son frère. A leur approche les habitans s'étoient retirés dans la Citadelle, qu'ils regardoient comme imprenable.

Le Consul s'étoit campé à six milles de là, lorsque les Ambassadeurs des Athéniens, après s'être adressés à son frére, le vinrent trouver pour implorer

<sup>\*</sup> Ville maritime de la nom au Golfe Maliac, étois Macédoine. dans la Phitoride qui fais \*\* Malia, qui donne le partie de la Thessalie.

CORNELIUS ET LÆLIUS CONS. 205 sa clémence en faveur des Etoliens. An. R. 162. L'Africain leur avoit fait une réponse assez favorable. Cet homme d'un génie supérieur, qui toujours visoit au grand, ne cherchant qu'un prétexte honnête d'abandonner la guerre d'Etolie, afin de tourner toutes les forces de la République contre Antiochus & l'Asie, avoit ordonné aux Athéniens, nonseulement de tâcher de fléchir les Romains, mais d'amener les Etoliens eux-mêmes à préférer la paix à la guerre. Et sur le champ les Etoliens avoient envoié d'Hypate une Ambafsade nombreuse pour demander la paix. L'Africain, par son discours, augmenta l'espérance qu'ils avoient de l'obtenir. Il leur dit , » Que lorsqu'il » avoit commandé premiérement en » Espagne, & ensuite en Afrique, de » toutes les nations qu'il avoit soumises » au Peuple Romain, il n'y en avoit » aucune, à qui il n'eût donné des » preuves de clémence & de bonté, » plus encore que de bravoure & d'ha-» bileté dans le métier des armes. « L'affaire paroissoit en bon train : mais les Ambassadeurs des Etoliens s'étant présentés au Consul, il leur fit, sans doute conformément à ses ordres,

206 Cornelius et Lælius Cons.

An. R. (6), cette même réponse que le Sénat leur Ar. J.C. 1900, avoit faite à Rome, & qui les avoit mis en fuite. Les Etoliens, frapés d'une rigueur à laquelle l'intercession des Athéniens, & l'accueil favorable de l'Africain ne les avoient point préparés, répondirent qu'ils alloient rendre compte de leur commission à ceux

qui les avoient envoiés.

Quand ils furent de retour à Hypate, les Chefs de la Nation se trouvérent fort embarrassés. Car ils n'étoient pas en état de fournir les mille talens qu'on exigeoit, & ils craignoient, s'ils se rendoient à discrétion, que les Romains ne se crussent en droit de les maltraiter dans leurs personnes. Ils renvoiérent donc les mêmes Ambassadeurs au Consul & à son frère l'Africain, pour les prier, s'ils avoient sincérement dessein de leur donner la paix, & non de les tromper par de vaines espérances, ou de leur remettre une partie de la somme qu'ils demandoient, ou de leur permettre, en fe rendant, d'ajouter une exception qui mît leurs personnes à couvert. Le Consul fut inexorable. Ils étoient réduits au désespoir. Echédéme, le plus confidérable des Amhaffadeurs ArhéCORNELIUS ET LÆLIUS CONS. 207 niens, ne perdit pas toute espérance Av. J.C. 190comme eux. Il leur confeilla de de-

mander une tréve de six mois pour envoier de nouveaux Ambassadeurs à Rome, en leur faisant entendre que le bénésice du tems pouvoit apporter de grands changemens dans les affaires. La tréve leur sut accordée. Peut être qu'Echédéme leur avoit douné ce confeil de concert avec le Consul & son frére l'Africain, à qui il importoit infiniment de n'être point retenu en Gréce par la guerre d'Etolie. Aussit le siége d'Amphisse suiter le siège d'Amphisse suiter le siège d'Amphisse suiter le siège d'Amphisse suiter le siège d'Amphisse suiter le chemin de Rome.

Il ne restoit plus d'obstacle aux Le Consul desseins & aux dessirs du Consul. Il prend le chiefongea aussitiot à se rendre en Thest après avoit faile, pour traverser ensuite la Maccè-resseut dispositions doine & la Thrace, & passer de là end e Philippe. Asse. Mais son frére lui sit faire une LXXXVII. réstexion: J'approuve fort, lui dit-il, la route que vous voulez prendre: mais toute voure sure dépend des dispositions du Roi Philippe. Car, s'il nous demeure stidele, il nous ouvrira lui-même les chemins, & sournira à notre armée les vivres & toutes les autres provissons dont elle a besoin pour une st songe marche. Mais,

Av. R. 161. s'il venoit à nous abandonner, vous Av. J.C. 190 feriez exposé à de grands dangers en passant par la Thrace. C'est pourquoi je vous conseille, avant que de vous engager, de sonder l'esprit de ce Prince. Le moien le plus sur de s'assurer de ses véritables sentimens, c'est de lui envoier un courier qui le surprenne sans qu'il s'y attende.

On chargea de cette commission Ti. Sempronius Gracchus, jeune Romain plein d'ardeur & de vivacité. Il partit d'Amphisse, & avec les chevaux qu'il trouva disposés sur sa route, il sit une si prodigieuse diligence, qu'il arriva à Pella le troisiéme jour. Le Roi étoit à table, & même en pointe de vin, quand Gracchus lui fut présenté. Ce sut déja, pour le courier, une marque qu'il n'avoit point en tête de desseins qui dussent donner de l'inquiétude aux Romains. Ce Prince le reçut fort gracieusement; &, dès le lendemain, il lui montra les convois qu'il tenoit tout prêts pour l'armée Romaine, & lui donna toutes les assurances possibles, que les ponts étoient dressés sur les rivières, & les chemins rendus faciles & praticables. Le courier s'en retourna avec la même diliCORNELIUS ET LÆLIUS CONS. 209
gence qu'il étoit venu, porter certe AN. R. 161.
heureuse nouvelle au Consul, qu'il AV.J.C. 190.
rencontra à \* Thaumaces.

Aussitôt l'armée, remplie de con- Philippe le fiance & de joie, entra dans la Macé-fon armée doine, où tout étoit prêt pour la bien avec une marecevoir. Philippe en effet la reçut Roiale. avec toutes les marques de bonne volonté que l'on pouvoit attendre de l'Allié le plus fidéle & le plus zélé. Il lui fournit avec une générolité véritablement Roiale tous les rafraîehissemens & les secours nécessaires. Dans 2 les repas qu'il donna au Conful, à son frére, & aux principaux Officiers Romains, il montra un air aisé & gracieux, & une politesse, qui n'étoient pas sans mérite auprès de Scipion l'Africain. Car ce grand homme, qui excelloit en tout, n'étoit point ennemi d'une certaine élégance de mœurs, & d'une noble générosité, pourvû qu'elle ne dégénérar point en luxe.

L'éloge que donne ici Tite-Live à Scipion l'Africain, en est un grand aussi pour Philippe. Il recevoir chez

<sup>\*</sup> Fille de Thessaire.

a Multa in 00 & dexterita, & comitate, quæ sine dia demirate, quæ sine sida, quæ commendabilia apud num. Liv.

Africanum crant ; virum.

210 Cornelius et Lælius Cons.

Av. J.C. 1900 illustre dans le monde : un Consul du Peuple Romain, Général en même tems de ses armées; &, ce qui étoit encore plus grand, Scipion l'Africain frére du Consul. La profusion est ordinaire, & paroit pardonnable dans ces occasions. Il n'y en eut point dans la réception que Philippe fit à ses hôtes. Il les traita en grand Roi, & avec une magnificence qui convenoit à leur dignité & à la sienne, mais qui n'avoit rien d'excessif ni d'outré, ni qui ressentît le faste & l'ostentation; & qui étoit infiniment relevée par des maniéres prévenantes, & par une attention à placer avec goût & à propos tout ce qui pouvoit faire plaisir à ses hôtes. Multa in eo dexteritas & humanitas vifa. Ces qualités personnelles lui firent plus d'honneur dans l'esprit de Scipion, & le lui rendirent plus estimable, que n'auroient pu faire les profusions les plus somptueuses. Ce bon goût de part & d'autre, rare dans les Princes & dans les grands Seigneurs, est pour eux un beau modéle. Mais il faut avoir bien du courage & de la force d'esprit, un sentiment de la vraie grandeur bien

CORNELIUS ET LÆLIUS CONS. 211
épuré, & un mérite bien supérieur en Am. R. 1612
tout, pour ne se point laisser entraîner N. J.C. 1904
par le torrent de l'exemple, & pour se
mettre au dessus d'une mode devenue
universelle. Un Roi pourtant devroit
sentir que c'est à lui à donner la loi,
& non à la recevoir; & Pline a raison
de dire a que la conduite des Princes
devient infailliblement la régle des

mais de bons exemples.

Le Conful & fon frére, en reconnoissance de la manière noble & généreuse dont Philippe avoit reçu l'armée, lui remirent au nom du Peuple Romain, selon le pouvoir qu'ils en avoient reçu, le reste de la somme

fujets, qui, pour faire le bien, n'ont pas besoin d'Edits & de Réglemens,

qu'il devoit lui paier.

Philippe parut se faire un devoir & un plaisir d'accompagner l'armée Romaine, & de lui fournir tout ce qui lui étoit nécessaire, non seulement dans la Macédoine, mais jusques dans la Thrace. L'expérience qu'il avoit faite de la supérioriré des forces de Rome aux siennes, & l'impuissance

a Vita Principis censura imperio nobis opus est, est, eaque perpetua. Ad quam exemplo. Plin. in hanc diriginur, ad hanc convertinur, ucc tam

AN. R. 152. Où il se voioit de secouer le joug de AN. J. C. 1550. l'obéissance & de la soumission toujours dure à un Roi, l'obisgeoient de ménager un Peuple de qui désormais son sort dépendoir; & il y avoit de la fagesse à lui de faire de bonne grace ce qu'il étoit en quelque sorte contraint de faire. Car, pour le sond, il étoit difficile qu'il ne conservar pas contre les Romains un vis ressentieles Romains un vis ressentieles Rois ne s'accoutument point à dépendre des autres, & à leur être soumis.

Grands pré-Antiochus, depuis la bataille navale paratifé den qu'il avoir perdue près de Coryce, tout pour aiant eu tout l'hiver pour se préparer fourper une à soutenir l'effort des Romains tant nombreuse à soutenir l'effort des Romains tant flote. Sur terre que sur mer, s'étoit sur tout

L. XXXVII.

a lottenir l'erort des Komains tan fur terre que sur mer, s'étoit sur tout appliqué à équiper une nouvelle flote, de peur de perdre entiérement la poffession de la mer. Il avoit besoin d'un nombre extraordinaire de vaisseaux, pour être en état de tenir rête aux ennemis. C'est pourquoi il avoit envoié Annibal en Syrie, pour en faire venir les vaisseaux des Phéniciens; & avoit ordonné à Polyxénidas de radouber les anciens qu'il avoit déja, & d'en faire construire de nouveaux, persuadé que le souvenir de sa défaite

Cornelius et Lælius Cons. 213 le rendroit plus foigneux & plus at- An. R. 562. tentif à bien s'acquitter de cette commission. Pour lui, il passa l'hiver dans la Phrygie, envoiant ses ordres de toutes parts pour rassembler toutes ses forces. Il avoit laissé son fils Séleucus dans l'Eolide avec une armée, pour contenir les villes maritimes dans le devoir. Car elles étoient follicitées, & par Euméne qui régnoit à Pergame, & par les Romains qui tenoient Phocée & Erythrée.

Les Rhodiens, pour réparer la faute Livius semet qu'ils avoient faire la campagne pré- en mer, passe dans l'Helles-cédente en arrivant trop tard, en- pont, & se voiérent des l'équinoxe du Printems rend maître le même Pausistrate au secours des L. XXXVII. Romains, à la tête d'une flote com- 9. posée de trente - six bâtimens. Déja Livius, qui avoit hiverné à Canes comme nous l'avons dit, en étoit parti avec trente vaisseaux, & les sept galéres à quatre rangs qu'Euméne lui avoit amenées, & s'avançoit vers l'Hellespont, pour favoriser le passage des troupes du Consul en Asie. Aiant laissé devant Abyde dix vaisseaux, il alsa avec le reste de la flote assiéger Seste qui est vis-à-vis dans l'Europe. Les foldats, les armes à la main, atta-

214 CORNELIUS ET LÆLIUS CONS. AN. R. 162. quoient déja les murailles, lorsque les Av.J.C. 190. Prêtres de Cybéle la mére des dieux, revétus de leurs habits sacerdotaux, s'agitant comme des furieux felon leur coutume, se présentérent aux portes, criant qu'ils étoient les Ministres de Cybéle, & qu'ils venoient par ordre de cette déesse prier les Romains d'épargner une ville qui étoit fous sa protection. On suspendit l'attaque, & un moment après le Sénat, à la tête de tous les Magistrats, vint rendre la ville à Livius. La flote passa de là à Abyde. Livius d'abord fit sonder l'esprit des habitans, tâchant de les engager à se rendre de bonne grace : mais les voiant déterminés à se défendre, il résolut

Polyzénidas, Pendant que ces choses se passoient aint trompé dans l'Hellespont, Polyxénidas Amipassitate désaitentéeral de la flote Roiale, qui étoit un ment la fote exilé de Rhodes, apprit que celle de Rhodenne. L'UNXXVIII.ses compatriores étoit partie de l'Île,

d'emploier la force.

10. 11.

& que Pausistrate qui la commandoit, en haranguant le peuple, avoit parlé de lui avec beaucoup de hauteur & de mépris. Piqué de cette injure, & animé du désir de la vengeance, il résolut de faire repentir Pausistrate de ses bravades. Il lui envoia un homme

CORNELIUS ET LÆLIUS CONS. 215 qui étoit connu de l'un & de l'autre, An. R. 561, avec ordre de lui dire que Polyxénidas Av. J.C. 190. étoit en état de lui rendre, s'il y consentoit, un grand service à lui & aux Rhodiens, & que Pausistrate à son tour, pourroit rétablir Polyxénidas dans sa patrie. Il promettoit de ne faire aucuns des préparatifs nécessaires, & de livrer à Pausistrate la flote du Roi toute entiére, ou au moins la plus grande partie, & pour un service si important il ne demandoit d'autre récompense, que la permission de revenir à Rhodes. Pausstrate jugea l'affaire trop importante pour la rejetter avec mépris, ou la croire avec légéreté. Les couriers alloient & venoient de l'un à l'autre, sans que Pausistrate se laissat persuader, jusqu'à ce que Polyxénidas, en présence de l'entremetteur Rhodien, eût écrit, signé, & cacheté de son sceau une Lettre qu'il lui confia, par laquelle il assuroit Pausistrate qu'il exécuteroit ce qu'il avoit promis. Un engagement si formel dissipa tous les doutes. La négligence simulée que fit paroitre Polyxénidas dans les préparatifs de sa flore, acheva de convaincre Pausistrate, & le fit tomber lui-même dans

AN. R. 561. une négligence réelle. Polyxénidas sut AV.J.C. 150. bien en prositer. Pour dérober sa marche aux ennemis, il mit à la voile après le coucher du foleil avec foixante & dix gros bâtimens, & fecondé d'un vent favorable, arriva au port de Pygéle vers la fin de la nuit. Il s'y tint en repos tout le jour pour la même raison, & s'approcha pendant la nuit des côtes de Panorme. La flote Rhodienne étoit dans le port de cette ville. Il y entra avec le jour, & l'attaqua dans un tems où Pausistrate ne s'attendoit à rien moins. Celui-ci, qui étoit un vieux guerrier fort expérimenté, ne prit point l'allarme, rangea ses vaisseaux en ordre de bataille le mieux qu'il put dans un trouble si subit, combattit avec un courage extraordinaire, & fut tué dans l'action. Sa flote fut entiérement défaite. Il y eut vingtneuf vaisseaux coulés à fond, ou brûlés: il ne s'en fauva que fept, qui s'ouvrirent courageusement un chemin à travers les ennemis, & allérent joindre la flote Romaine dans l'Hellespont.

Dans le même tems Sélencus reprit Phocée par la trahison de ceux qui étoient chargés de garder les portes,

& qui les lui ouvrirent.

CORNELIUS ET LÆLIUS CONS. 217 Les habitans d'Abyde, après avoir An. R. 562, foutenu le siège pendant plusieurs jours, Livius abantraitérent avec les Romains de la red-donne le siège dition de la place. Le feul article qui d'Abyde. les arréta, regardoit les foldats de la 🕰 garnison, que Livius vouloit bien laisser fortir, mais sans leurs armes, au lieu qu'ils prétendoient les conserver. L'affaire alloit être terminée, lorsque la nouvelle de la défaite des Rhodiens arracha à Livius la victoire d'entre les mains. Ce Général craignant que Polyxénidas, enflé de ce fuccès, n'allât furprendre & attaquer la flote qu'il avoit laissée à Canes, & qui y étoit à fec, abandonna le siège, pour allet la joindre & la mettre en mer.

La défaite de la flote des Rhodiens Les Rhodiens leur causa une grande douleur, & les équipent une grande allarme. Car , de leurs vaisse leurs foldats, ils avoient perdu l'élite & la fleur de la Jeunesse Rhodienne, la plupart des Nobles aiant suivi Paussitrate, qui étoit fort aimé & considéré des siens à cause de son rare mérite. Mais bientôt, faisant réstexion qu'ils avoient été vaincus par la fraude & non pat la valeur des ennemis, ils revinrent de leur abbattement. L'indignation & le

Tome VII.

An. R. 162 desir de se venger d'un compatriote Av J.C. 4 90. qui les avoit attirés dans ce piége, se joignant à l'espérance qui renaissoit dans leur cœur, ils équipérent sur le champ dix galéres, & quelques jours après dix autres. Ils en donnérent le commandement à Eudamus, perfuadés que s'il n'avoit pas les autres qualités d'un Général au même degré que . Pausistrate, au moins seroit - il plus circonfpect, précisément par la raison qu'il avoit moins de feu & moins de brillant.

Les deux flovent attirer les ennemis Ibid. 13.

Quand il eut joint sa flote à celle tes s'appro-de Livius, ils allérent de conserve à fe, & ne peu- Ephése, pour donner bataille aux ennemis, ou pour leur arracher l'aveu au combat. de leur lâcheré s'ils refusoient de combattre, ce qui feroit un bon effet sur l'esprit des Alliés. Livius Amiral de la flote rangea ses vaisseaux de front yis-à-vis l'embouchure du port. Mais voiant que personne ne se présentoit, ni n'acceptoit le défi, il laissa une parrie de sa flote à l'ancre près de l'entrée du port, pendant que l'autre débarqua les soldats pour aller piller les campagnes voifines de la côte. Ils emmenoient déja un grand butin & s'approchoient des murailles de la CORNELIUS ET L'ÆLIUS CONS. 219
ville, lorfqu'Andronic qui étoit en gar. AN. R. 562.
nifon à Ephéfe, fit une fortie fur eux, AN. J. C. 190.
après leur avoir enlevé la plus grande
partie de leur butin, les força de rentrer
dans leurs vailfeaux, & de regagner la
mer. Les deux flotes s'en retournérent
à \* Samos, d'où elles étoient venues.

L. Emilius Régillus étant arrivé à Fmilius Ré-Samos, prir le commandement de la gillus Prend note des mains de Livius. Celui-ci, dement de la quelque tems après, se rendit en Gré-fice à la place pour conférer avec les Scipions qui étoient alors aux environs de la Thes-

falie, & de là repasser en Italie.

Séleucus, fils d'Antiochus, pour profiter de l'absence d'Euméne Roi de game. Pergame, qui avoit quitré ses Etars, & L. XXXVII. avoit joint ses troupes à celles des Ro-18. mains, forma le dessen d'aller attaquer Pergame, la Capitale de tout le Roiaume. Artale, frére du Roi, se posta d'abord devant les murailles avec un corps de Cavalerie & de soldats armés à la légére, & par de fréquentes escarmonches il harceloit les ennemis, plurôt qu'il ne les combattoit. Mais l'expérience de quelques jours lui aiant fait connoitre qu'il n'étoit en aucune façon capable de leur tenir tète, il se \*\*Ile de l'Archipel.\*\*

K ij

Aw. R. 162 renferma dans la ville, & aussitôt Sé-Av. J.C. 190. leucus en forma le siége. A peu près dans le même tems, Antiochus étant parti d'Apamée, campa premiérement à Sardes, puis assez près de Séleucus, à la source du fleuve Caïcus, avec une grande armée, composée d'un amas de plusieurs nations.

Euméne, & diens viennent à fon fecours.

bientot après game eut été portée à Samos, Euméne les Romains de les Rho partit le premier pour aller défendre fon pays, & vint avec sa flote à Elée. Y aiant trouvé des troupes de Cavalerie & d'Infanterie prêtes à le suivre, il s'avança avec cette escorte au secours de Pergame, & y arriva avant que les ennemis se fussent aperçus de sa marche, '& qu'ils eussent fait aucun mouvement pour l'arréter. Aussitôt les escarmouches recommencérent, sans qu'Euméne osât hazarder un combat général. Mais, peu de jours après, la flote Romaine & celle des Rhodiens vinrent de Samos à \* Elée pour tirer ce Prince de danger.

Quand la nouvelle du siége de Per-

Antiochus

En effet, des qu'Antiochus fut qu'ils envoie pro-poter la paix avoient débarqué leurs troupes à Élée, poter la Paix & qu'un si grand nombre de vaisseaux

<sup>\*</sup> Elle ésois l'arfenal de game, d'cinq lieues de cesse marine des Rois de Per- ville.

Cornelius et Lælius Cons. 221 s'étoit rassemblé dans ce seul port, ap-An. R. 562. prenant d'ailleurs que le Consul étoit Emilius, meis déja arrivé dans la Macédoine, & qu'il inutilement, fe disposoit à passer l'Hellespont, il L. XXXVII. crut ne devoir pas attendre à demander la paix, qu'il se vît pressé par terre & par mer. Il alla donc fe camper fur une éminence vis-à-vis d'Elée. Il y laissa toute son Infanterie, & étant, descendu avec sa Cavalerie, qui se montoit à six mille hommes, dans une plaine située au dessous des murailles mêmes d'Elée, il envoia un Trompette à Emilius, avec ordre de lui dire que le Roi étoit venu pour lui faire des propositions de paix.

Emilius, avant que de lui répondre, sit venir Euméne de Pergame, & tint avec lui un conseil, où il admit aussi les Rhodiens. Ceux-ci n'étoient pas opposés à la paix. Mais Euméne soutint que dans les conjonctures présentes ils ne traiteroient ni avec honneur, ni avec autorité. Pouvons-nous honnêtement, dit-il, ensermés comme nous sommes dans une ville où l'on nous tient afstégés, recevoir les conditions qui nous seront imposées? D'ailleurs, quelle sorce aura un Traité que nous aurons négocié en l'absence du Con-

K iij

Av. J. C. 190 Jel. & fans l'autorité du Sénat, & du Peu-Av. J. C. 190 ple Romain? Il ajouta plusieurs autres raisons, & conclut à ne point entrer en conférence au sujet de la paix. On s'en tint au sentiment d'Euméne, & l'on répondit à Antiochus, qu'avant l'artivée du Consul on ne pouvoit

écouter aucune proposition.

Ce Prince voiant qu'il n'y avoit point de paix à espérer, ravagea tout le pays autour d'Elée & de Pergame; puis, y laissant son fils Séleucus, exerça les mêmes hostilités, en chemin faifant, fur les terres \* d'Adramytte, & passa ensuite dans les plaines de Thébes cette ville dont Homére a rendu le nom célébre par la mention qu'il en a faite dans fon Iliade. Comme ces plaines étoient très-fertiles & trèsriches, les soldats d'Antiochus y firent un plus grand butin qu'en aucun autre canton. Emilius & Euméne, aiant fait le tour de la côte avec leurs vaif-' feaux, vinrent au fecours de la ville d'Adramytte.

Les Achéess, En ce même tems, mille hommes commandés de pié & cent Cavaliers, partis de par Diophane, font seve l'Achaie sous la conduite de Diophale siège de ne, vinrent aborder à Elée, où ils su-Persame.

\* Ville de Mysie.

CORNELIUS ET LÆLIUS CONS. 223
rent reçus, au fortir de leurs vaisseaux, Am. R. 162.
par des Officiers que leur envoia At-LAXVIII.
tale, qui les introduissirent dans Per-20, 21.
game pendant la nuit. C'étoient cous
soldars vérérans. & accourante à faire.

rale, qui les introduissent dans Per-, game pendant la nuit. C'étoient tous soldats vérérans, & accoutumés à faire la guerre. Celui-qui les commandoir, avoir apprisson métier en servant sous Philopémen, le plus grand Capitaine qu'il y eût alors dans la Gréce. Cet Officier ne demanda que deux jours; tant pour faire reposer ses hommes & ses chevaux, que pour examiner les troupes des ennemis, & étudier toures leurs démarches.

Depuis que la crainte avoit obligé Attale & les siens de se renfermer dans leur ville, le mépris que les Syriens concurent pour les affiégés, les jetta dans la sécurité & la négligence. La plupart ne se mettoient pas en peine de tenir leurs chevaux felles & brides. Il n'en restoit qu'un petit nombre sons les armes : tout le reste étoit dispersé dans la campagne, où les uns paffoient le tems à se divertir, pendant que les autres cherchoient le frais & l'ombre pour boire & manger, ou pour dormir plus à leur aise. Diophane aiant observé du haut des murailles l'état où étoient les ennemis, ordonna aux siens

AN. R. 561 de prendre leurs armes, & de se tenir Av. J.C. 1900 à la porte de la ville prêts à exécuter les ordres qu'il leur donneroit. Pendant ce tems, il alla trouver Attale, & lui dit qu'il avoit dessein de faire une sortie sur les ennemis. Attale eut assez de peine à y consentir, voiant qu'il alloit avec mille hommes de pié contre quatre mille, & avec cent chevaux contre trois cens. Diophane fortit, & se posta assez près des assiégeans, en artendant l'occasion de fondre sur eux avec avantage. Ceux qui étoient dans la ville regardoient l'entreprise de Diophane comme une folie, & non comme un effet de courage & de hardiesse ; & les ennemis eux-mêmes, aiant jetté les yeux sur sa troupe avec assez d'indifférence, & voiant qu'elle ne fe donnoit aucun mouvement, ne rabbattirent rien de leur indolence accoutumée, se mocquant même de cette poignée d'hommes qu'ils voioient paroitre. Diophane tint ses gens tranquilles pendant quelque tems, comme s'ils n'étoient fortis de la ville que par curiosité, & pour examiner ce qui se passoit hors des murailles. Mais quand il s'aperçut que les ennemis ne gardoient point leurs rangs, il partit comCornelius et Lelius Cons. 225 me un éclair à la tête de fa Cavalerie, An. R. 562, après avoir ordonné aux gens de pié Av.J.C. 150.

de le suivre promtement en jettant tous ensemble de grands cris, & alla fondre avec une impétuosité extraordinaire sur le corps-de-garde des ennemis, qui ne s'attendoient à rien moins. Une attaque si brusque, accompagnée de tant de cris menaçans, effraia non feulement les hommes, mais encore les chevaux, qui rompant leurs licous, augmentérent encore par leur fuite le défordre & la confusion des assiégeans. Il ne leur étoit pas même aifé de feller, de brider, & de monter ceux que la peur n'avoit pas emportés, les Cavaliers Achéens causant parmi eux un tumulte qu'on n'eût jamais attendu d'un si petit nombre. L'Infanterie s'étant jettée à son tour sur les ennemis épars de côté & d'autre, & à moitié endormis, en fit un grand carnage, & mit en déroute ceux qui purent échaper à leurs coups. Diophane les aiant poursuivis tant qu'il le put sans s'exposer, rentra triomphant dans la ville, après avoir fignalé la valeur de la nation Achéenne, & mérité l'estime de tous les habitans de Pergame, qui,

AN. R. 1521 tant hommes que femmes, avoient vû AV. J.C. 1901 fon action de leurs murailles.

Cet événement fait bien sentir & toucher au doit la différence qu'il y a entre des Officiers braves, expérimentés, vigilans, occupés de leur devoir, tels qu'étoir Diophane digne Eléve de Philopémen; & des guerriers qui n'en ont que le nom, amollis par les délices, ne songeant qu'à faire bonne chére & à se divertir, incapables de soutenir les moindres fatigues, peu touchés des sontimens d'honneur, & encore moins du bien du service.

Le lendemain de cette première fortie, après que les deux partis furent demeurés en préfence presque tout le jour sans agir, les Syriens s'étant retirés un peu avant le coucher du soleil, Diophane tomba encore brusquement sur eux comme il avoit fait la veille, les mit tous en suite, & maltraita fort l'arriére-garde, sans qu'aucun se retournât pour faire tête aux ennemis. Cette audace des Achéens força ensin Séleucus de renoncer au siège de Pergame, & d'abandonner le pays.

Antiochus aiant appris que les Romains étoient arrivés avec Euméne

CORNELIUS ET LÆLIUS CONS. 227 pour secourir Adramytte, s'éloigna de An. R. 5826 cette ville, mais ravagea tout le pays d'alentour. Après avoir pris quelques places peu importantes, il se retira à Sardes.

La flote Romaine retourna à Elée, La flote d'où elle étoit partie. Alors Euméne d'Antiochus, fut renvoié chez lui , & chargé de pré- par Annibal, parer tous les secours & toutes les est défaite par commodités nécessaires pour traverser L. XXXVII. l'Hellespont. Les Rhodiens allérent se 22 24. mettre à la rade auprès de Rhodes, Syr. 104pour empécher le passage de la flote ennemie qu'on disoit être partie de Syrie. Une seconde escadre, envoiée de Rhodes contre la même flore, & commandée par Pamphilidas, se joignit à la première qui avoit pour Amiral Eudamus. Ces deux Escadres jointes enfemble formoient une flore de trentefix galéres, trente-deux à quatre rangs, & quatre à trois. Dans celle d'Antiochus il y avoit trente-sept gros batimens, dont trois étoient à sept rangs, quatre à six, & de plus dix trirémes, ou vaisseaux à trois rangs. Les deux flotes se rencontrérent sur les côtes de Pamphylie. Des que les Rhodiens eurent doublé le promontoire qui s'avance de Sida dans la mer, ils apercurent

An. R. 162 les ennemis, & furent aperçus d'eux. Av. J.C. 190 Annibal commandoit l'aile gauche de la flote Roiale du côté de la haute mer: Apollonius, l'un des principaux Officiers d'Antiochus, commandoit la droite. Le combat se donna. Les Rhodiens, qui étoient feuls dans cette action, en eurent tout l'honneur. Par la bonté de leurs galéres, & l'adresse de leurs matelots, ils battirent les ennemis. Ils vinrent même à bout de pousser Annibal dans le port de Megiste voisin de la ville de Patare, & L'y bloquérent si bien, qu'il lui fut impossible d'agir, & de rendre aucun service au Roi.

Antiochus reçut la nouvelle de cette défaite à peu près en même tems qu'il eut avis que le Consul Romain s'avançoit à grandes journées dans la Macédoine, & qu'il se préparoit à passer en Asie par l'Hellespont. Il vit bien alors que le danger étoit férieux, & se hâta de prendre toutes les mesures possibles

pour le prévenir.

Il envoia des Ambassadeurs à Prutache d'enga- sias Roi de Bithynie, pour lui apprendans son par-dre que les Romains se disposoient à L.XXXVII entrer en Alie. Ils étoient chargés de lui faire fentir les fuites de cette entre-25.

CORNELIUS ET LÆLIUS CONS. 229
prife; & de lui repréfenter vivement, As. R. 5612 Qu'ils n'avoient point d'autre defviein que d'abolit par-tout la Roiaute
pour dominer feuls dans l'Univers.
Qu'après avoir vaincu & fubjugué
Nabis & Philippe, c'étoit maintenant à lui (Antiochus) qu'ils en vouloient. Que s'il avoit le malheur de
fuccomber, l'incendie gagnant de
proche en proche pafferoit bientôt
en Bithynie. Que pour Euméne, il
n'y avoit rien à attendre de lui,
puisqu'il s'étoit jetté lui-même dans
les fers, & s'étoit foumis volontai-

» rement à la fervirude. Ces motifs avoient fait impression Les Lettres fur l'esprit de Prusias : mais les Lettres de Scipion le qu'il reçut en même tems du Consulà se tourner Scipion & de son Frére, contribuérent du côté des beaucoup à dissiper tous ses soupçons & toutes ses craintes. » Ce dernier lui » représentoit la coutume perpétuelle » du Peuple Romain de combler d'hon-» neurs & de bienfaits les Rois qui » recherchoient fon alliance : & il en » citoit des exemples auxquels lui-» même il avoit eu grande part. Il » lui marquoit qu'en Espagne, plu-» fieurs, de petits Princes qu'ils étoient » auparavant, étoient devenus de

Av. J.C. 199. " grands Rois depuis qu'ils s'étoient » mis fous la protection des Romains. » Qu'il ne s'étoit pas contenté de ren-» de à Masinissa le Roiaume de ses " péres, mais qu'il y avoit encore ajouté " les Etats de Syphax , par qui il avoir » été dépouillé des siens; ensorte qu'il » étoit non seulement le plus riche & » le plus puissant des Rois de l'Afrique, » mais qu'il n'y en avoit point dans » le reste de l'Univers à qui on ne pût » le comparer pour la grandeur, les » forces, & la majesté. Que Philippe n & Nabis, après avoir été vaincus » dans la guerre par Quintius, avoient » été laissés sur le Trône. Que l'année » précédente on avoit remis à Phi-» lippe le tribut qu'il s'étoit engagé " de paier, & qu'on lui avoit renvoié " son fils qui étoit retenu à Rome en " otage; & que ce Prince lui-même " avoit conquis plusieurs villes hors de » la Macédoine, fans que les Généraux n Romains s'y fussent opposés. Que " Nabis seroit encore fur le trône, fi " sa propre fureur, & la perfidie des " Etoliens, ne le lui avoient fait per-

> L'arrivée de Livius, qui avoir auparavant commandé la flote, & que le

» dre avec la vie.

CORNELIUS ET LÆLIUS CONS. 231
Peuple Romain avoit envoié vers Pru-AN. R. 1/21. fias en qualité d'Ambassadeur, acheva Av. J.C. 190. de fixer son esprit. Il lui fit sentir de quel côté on devoit raisonnablement présumer que toutneroit la victoire, & combien il étoit plus sûr pour lui de se la l'amitié des Romains, qu'à celle d'Antiochus.

Antiochus, frustré de l'espérance Combat naqu'il avoit eue d'attirer Prusias dans préteur Emifon parti, ne fongea plus qu'à s'oppo-lius & Polyxénidas près fer au passage des Romains dans l'Asie, de Myonnése, pour empécher qu'elle ne devînt le oil les Syriens théâtre de la guerre. Il crut que le meil- £. XXXVII. leur moien d'y réussit étoit de recou-29. 30. vrer l'empire de la mer, qu'il avoit presque perdu par la perte des deux batailles dont j'ai parlé. Qu'alors il seroit en état d'emploier ses flotes où il lui plairoit, & qu'il feroit impossible aux ennemis de traverser le détroit de l'Hellespont, & de transporter leur armée en Asie, quand ses flores n'auroient autre chose à faire qu'à l'empécher. Il résolut donc de hazarder encore une bataille, & pour cela il se rendit de Sardes à Ephése où étoit sa flore. Il en fit la revûe, la mit dans le meilleur état qu'il put, l'équipa abondamment de tout ce qui étoit nécessaire

Aw. R. (62. Pour une nouvelle action, & l'envoia Av. J.C., 190. encore une fois fous le commandement de Polyxénidas chercher les ennemis, & les combattre. Ce qui le détermina principalement à ce parti, est qu'il avoit appris qu'une grande partie de la store des Rhodiens étoit demeurée près de Patare pour l'assiéger, & que le Roi Euméne étoit allé au devant du Consul dans la Quersonnése avec tous ses vaisseaux.

Polyxénidas trouva Emilius & la flote Romaine près de Myonnése ville maritime d'Ionie. Les Romains avoient quatre-vingts galéres, en comptant les vingt-deux des Rhodiens. La flote d'Antiochus étoit composée de quatrevingts-neuf bâtimens, dont il y en avoit trois à six rangs, & deux à sept. Les Romains l'emportoient sur les Syriens par la force de leurs vaisseaux, & par la valeur de leurs foldats; les Rhodiens par la vitesse de leurs galéres, l'expérience de leurs pilotes, & la dextérité de leurs rameurs. Mais ce qui causa le plus de fraieur aux ennemis, ce furent les feux que leur présentoient les vaisseaux des Rhodiens: invention dès auparavant pratiquée avec succès par ceux-ci, & qui leur procura encore

CORNELIUS ET LÆLIUS CONS. 233 en cette occasion la victoire. Car les AN. R. 162 galéres du Roi n'ofant présenter leurs Av. J.C. 190. proues à celles des ennemis qui étoient armées de feux, se détournoient pour les éviter, & par là recevoient dans le flanc les coups d'éperon qu'elles n'étoient pas en état de rendre ; & si quelqu'une s'offroit par cette partie, elle étoit remplie de ces flammes, qu'elle redoutoit beaucoup plus que les armes des ennemis. Mais la valeur des foldats contribua plus que tout le reste à la victoire des Romains. Car le Préteur aiant enfoncé le corps de bataille des Syriens, alla fondre par derriére, en faifant un circuit, fur ceux qui étoient attachés aux Rhodiens; & en un moment, les galéres d'Antiochus, investies & au centre & à l'aile gauche, furent prises ou coulées à fond. Ceux qui étoient à l'aile droite se soutenoient encore, plus effraiés du malheur de leurs compagnons, que d'aucune perte qu'ils eussent faite eux-mêmes. Mais quand ils virent que la plus grande partie de la flote étoit envelopée, & que la galére Amirale de Polyxénidas prenoit le large en laifsant les autres dans le péril, ils levérent auditôt leurs petites voiles, &

AN. R. 161 S'enfuirent à Ephése où le vent les Av.J.C. 190. portoit. Polyxénidas perdit dans cette journée quarante-deux bâtimens, dont les Romains en prirent treize; & brûlérent ou submergérent les autres. Du côté des Romains, il y en eut deux de brisés, & quelques autres un peu matraités. Une seule galére Rhodienne fut prise. Telle sut l'issue du combat

qui îe donna à Myonnése.

## S. III.

Antiochus, troublé par la perte du combat naval, abandonne aux Romains le passage de l'Hellespont. Réflexion sur l'imprudence & l'aveuglement d'Antiochus. Il ramasse le plus de troupes. qu'il peut. Emilius envoie des galéres pour le passage du Consul. Il assiége Phocée, qui se rend. Le Consul passe l'Hellespont, & entre en Asie. Antiochus envoie proposer la paix aux Romains. L'Ambassadeur d'Antiochus tâche de gagner Scipion l'Africain par des offres considérables. Belle réponse de Scipion. Antiochus se prépare à la guerre. Il renvoie à Scipion son fils. Le Consul va chercher le Roi pour le combattre. Les armées se rangent en bataille de part & d'autre. Chariots

CORNELIUS ET LÆLIUS CONS. 235 armés de faulx. Le combat se donne AN. R. 561. près de Magnésie. L'armée du Roi est Av. J.C. 190. vaincue, & taillée en piéces. Les villes de l'Asie Mineure se rendent aux Romains. Antiochus demande la paix. Discours de ses Ambassadeurs. Réponse de Scipion l'Africain. Conditions de paix imposées au Roi. Euméne part pour Rome avec les Ambassadeurs. Cotta rend compte au Sénat & au Peuple Romain de la victoire remportée sur Antiochus. Audience donnée à Euméne, puis aux Rhodiens. Audience donnée aux Ambassadeurs d'Antiochus. Le Traité de paix est ratifié. Dix Commissaires nommés pour régler les affaires d'Afie. Conditions principales du Traité. Triomphe naval de Régillus. L. Sci-. pion , de retour à Rome , prend le surnom d'Asiatique, & recoit l'honneur du Triomphe. La conquête d'Asie introduit le luxe dans Rome. Réflexions fur la conduite des Romains à l'égard des Républiques Grecques, & des Rois tant de l'Europe que de l'Afie; & en même tems sur les raports que tous ces événemens ont à l'établissement de l'Eglise Chrétienne.

La perte du combat naval près de An. R. 162. Av.J.C. 190. Myonnése frapa tellement Antiochus, roublé par la qu'il en parut entiérement déconcerté. pette du com-bat naval Comme si le bon sens l'eût abandonné tout-à-coup, il fit sur le champ des abandonne aux Romains démarches visiblement contraires à le passage de démarches visiblement contraires à l'Hellespont, ses intérêts. Dans la consternation où L. XXXVII. il étoit, il envoia des ordres pour faire

Appian in retirer ses troupes de Lysimachie & Syriac. 104. des autres villes de l'Hellespont, de

peur qu'elles ne tombassent entre les mains des ennemis, qui marchoient de ce côté-là pour passer en Asie : au lieu qu'il auroit falu les y envoier si elles ne s'y fussent point déja trouvées, parce que c'étoit le feul moien d'empécher ce passage, ou du moins de le retarder. Car Lysimachie, qui étoit une place très - bien fortisiée, auroit pu soutenir un long siége, & le faire durer peutêtre jusques bien avant dans l'hiver, ce qui auroit extrêmement incommodé les ennemis par la disette de vivres & de fourages : & cependant il auroit pu fonger à s'accommoder avec les Romains, sans parler de tous les avantages imprévûs que le bénéfice du tems peut procurer.

Non seulement il commitune grande

CORNELIUS ET LÆLIUS CONS. 237
faute en retirant de là fes troupes An. R. 561.
dans le tems qu'elles y étoient le plus Av. J.C. 190.
nécessaires, mais il le sit avec tant de
précipitation, qu'on y laissa toutes les
munitions de guerre & de bouche,
dont il y avoit fait des magazins considérables. Aussi, quand-les Romains
s'en rendirent maîtres, ils y trouvérent
toutes les provisons dont ils avoient
besoin pour leur armée avec autant
d'abondance, que si elles eussent été
préparées exprès pour eux, & le passage de l'Hellespont sut si libre & si
façe de l'Hellespont fut si libre & si
facile, qu'ils transportérent leur armée
fans la moindre opposition.

On voit ici sensiblement ce qui est Réflexion sur marqué si souvent dans les Ecritures, & l'aveugle-

que quand Dieu veur perdre & pinnir ment d'Anun Roiaume, il ôte au Roi, ou aux Commandans, ou aux Ministres, le conseil, la prudence, le courage. C'est la menace qu'il fait à son peuple par Isaïe. Le Dominateur, le Seigneur des Isai, III.1-3. armées va ôter de Jérusalem & de Juda le courage & la vigueur... tous les gens de cœur & tous les hommes de guerre, tous les Juges & les vieillards... les hommes d'autorité, & ceux qui peuvent donner conseil. Mais, ce qui est bien remarquable, c'est que l'Historien payen 8yr. 194.

238 CORNELIUS ET LÆLIUS CONS. An. R. 162. dit ici en termes formels, & le répéte Av. J.C. 190. deux fois, Que Dieu ôta l'esprit au Roi, & lui renversa le raisonnement; punition, dit-il, qui arrive toujours, quand les hommes sont près de tomber dans quelque grand malheur. Il lui ôta, c'est-àdire qu'il lui refusa le bon sens, la prudence, le jugement : il écarta de son esprit toute pensée salutaire : il le rendit distrait, & même opposé à tous les bons conseils qu'on pouvoit lui donner. C'est ce que David demandoit à Dieu à l'égard d'Achitophel Ministre d'Absalom : b Seigneur , renversez , je vous prie, les conseils d'Achitophel. Le terme original est bien plus énergique: INFATUA. Quelque sages que soient ses avis, faites-les paroitre fous & insensés à Absalom. Et c'est ce qui arriva. Ce fut par l'ordre du Seigneur que le conseil d'Achitophel, qui étoit le plus utile, fut

ainsi détruit : AFIN QUE LE SEIGNEUR FÎT TOMBER ABSALOM DANS LE MAL-HEUR dont il étoit digne.

ές ύλαξεν ύπὸ θεοβλαβείας.

b Infatua, quæso, Domine , confibum Achito-

aΘεε βλάπ Ιοντος ήδη τες λο- | phel... Domini autem nuγισμούς, έπερ άπασι, προσιόν tu diffipatum eft confi-των άτυχνμάτων , έπιχίγνε- lium Achitophel utile , υτ Tal.... S LAY STE TOY SIGTABY INDUCERET DOMINUS SUPER ABSALOM MALUM. 11. Reg. XV. 31. & XVII.

CORNELIUS ET LÆLIUS CONS. 239 Il n'est point de siécles où il n'arrive An. R. 162. de pareils événemens, marqués si viss. A.J.C. 190. blement au doit de Dieu, que les hommes les plus grossers & les moins religieux ne peuvent s'empécher d'y

reconnoitre la Providence.
Après le combat naval, Antiochus ramafe le fereira à Sardes, d'où il envoia des plus de trou.
Ambassadeurs en Cappadoce au Roise quispeu.
Ariarathe pont lui demander du se. L.XXXVII.
cours, & dans tous les autres endroits d'où il espéra en pouvoir tirer, n'étant plus occupé que du dessein de com-

battre les Romains par terre.

Le Préteur Emilius fit voile vers Emilius and Chios, (ou Scio) & après avoir la leret pour le doubé ceux de ses navires qui avoient passe de été maltraités, il envoia L. Emilius Scaurus dans l'Hellespont avec trente galéres, pour passer l'armée du Conful en Asie. Il laisse aux Rhodiens la liberté de s'en retourner dans leur lle, après avoir partagé avec eux le butin qu'on avoit fait sur les ennemis par mer & par terre. Mais, avant que d'user du congé que leur donnoit le Préteur, ils voulurent encore rendre service aux Romains, en aidant au Consul à passer ser soupes en Asie, & ce ne sur qu'après ce nouveau té-

240 CORNELIUS ET LÆLIUS CONS.

AN. R. 162 moignage de leur zêle qu'ils s'en re-

Av.J.C. 190. tournérent enfin à Rhodes.

nt affice Cependant Emilius avoit formé le Plocée, qui siége de Phocée. La ville, après s'être se tend. Justifie de Phocée. La ville, après s'être se portes aux Romains, à condition qu'on ne traiteroit point les habitans comme ennemis. Mais la colére & l'avarice des soldats l'emportérent sur l'autorité du Préteur, & malgré sa défense la ville sur ple sur l'autorité du Préteur se malgré sa défense la ville sur ple sur l'autorité du Préteur se malgré sa défense la ville sur pullée.

Le Conful Enfin le Conful arriva à Lysimapatic Pteller chie, qu'il trouva abandonnée par les pont, & ca. ennemis, & remplie de toutes sortes LXXXVIII de provisions. Il y séjourna pendant

quelques jours, pour attendre l'arrivée des bagages & des malades qu'ils avoient été obligés de laisser en divers châteaux de la Thrace. Lorsque tout fut rassemblé, ils se remirent en chemin, & arrivérent au bord de l'Hellespont, & aidés d'Euméne qui avoit fait tous les préparatifs nécessaires, ils passérent de l'autre côté sans tumulte & sans confusion, comme s'il se fût agi d'entrer dans un pays ami, & sans trouver aucune résistance. Ce fut un grand sujet de joie & de confiance pour les Romains, de trouver ainsi libre le pallage de l'Asie, où ils s'étoient

CORNELIUS ET LÆLIUS CONS. 241 toient attendus qu'ils auroient beau-An. R. 562. coup de difficultés & de périls à essuier. Av. J. C. 190.

Ils restérent pendant quelque tems fur les bords de l'Hellespont, parce que c'étoient les jours où les Saliens promenoient dans Rome les boucliers facrés, jours où il n'étoit pas permis de se mettre en chemin. Cette raison, qui regardoit encore Scipion l'Africain d'une manière plus particulière, parce que lui-même étoit du nombre des Saliens, l'avoit empéché de fuivre l'armée; & l'on ne vouloit pas partir qu'il

n'eût rejoint.

Quand Antiochus sut que les Romains étoient passés, il commença à envoie profe croire perdu. Il fouhairoit alors de aux Romains. fe délivrer d'une guerre où il s'étoit L. XXXVII. engage mal-à-propos, & fans en avoir [Polyb. in exexaminé mûrement toutes les suites, cerpi. Legat. Il songea donc à envoier une Ambasfade aux Romaius, pour leur propo- Syr.pag.105ser des conditions de paix. Tout ce que ce Prince avoit entendu dire du caractère de Scipion l'Africain, de sa grandeur d'ame, de sa générosité, de la clémence à l'égard des vaincus tant en Espagne qu'en Afrique, lui faisoit espérer que ce grand homme, rassalié de gloire, ne se montreroit pas diffi-Tome VII.

AN. R car cile pour un accommodement; d'autant plus qu'il avoit un présent à lui faire, auquel il ne pouvoit point n'ètre pas infiniment sensible. C'étoit son propre fils encore tout jeune, qui avoit été pris au commencement de la guerre, & remis entre les mains d'Antiochus. On ne sait point précisément ni le tems ni l'occasion où cela étoit arrivé. Ce qui est certain, c'est què si ce Prince avoit été en paix avec le Peuple Romain, & que les Scipions eussent été unis avec lui par les liens particuliers de l'amitié & de l'hospitalité, le jeune Scipion n'auroit pu être traité à sa Cour avec plus de politesse, de bienveillance, & de diflinction.

Discours de Ce fut pendant ce séjour des trou-leur. Il n'ob-pes qu'Héraclide de Byzance Am-sieur sien ien bassadeur d'Antiochus arriva dans le camp des Romains. Aiant appris que Scipion l'Africain étoit absent, il ne voulut point se présenter au Consul. Dès que celui qu'il attendoit sut arrivé, il demanda audience, qui'lui fut accordée sur le champ. Etant admis dans le Conseil, il commença par dire, » Que ce qui avoit rendu inutiles les » autres négociations de paix entre Cornelius et Lælius Cons. 243 o fon Maître & les Romains, étoit ce AN. R. 662. o qui lui faifoit espérer un heureux suc-

» cès de celle-ci; parce que toutes les » difficultés qui les avoient pour lors » arrétées, étoient maintenant levées. » Que le Roi, pour ne point laisser » lieu de se plaindre qu'il voulût retenir » quelque chose en Europe, avoit aban-» donné Lysimachie. Qu'à l'égard de » Smyrne, de Lampsaque, & d'Alexan-» drie en Troade, il étoit prêt de re-" mettre ces villes aux Romains, & » toute autre qu'ils lui demanderoient, » comme alliée avec leur République. " Qu'il consentoit de paier au Peuple » Romain la moitié des frais de la » guerre. Il finit, en les exhortant à se » fouvenir de l'inconstance des choses » humaines, & à ne pas trop compter » sur leur prospérité présente. Qu'il » devoit bien leur suffire de donner » pour bornes à leur Empire l'Europe, » qui étoit d'une étendue immense. " Que s'ils vouloient absolument y » ajouter encore quelque partie de " l'Asie, le Roi auroit assez de modé-» ration pour y consentir, pourvû que » les limites en fussent marquées & » fixées bien clairement.

L'Ambassadeur s'imaginoit que des L ij

244 CORNELIUS ET LÆLIUS CONS. An. R. 162 propositions, selon lui si avantageuses Av.J.C. 190. & si raisonnables, ne pourroient être refusées : mais les Romains n'en jugeoient pas ainsi. . Au regard des » frais de la guerre, comme c'étoit le » Roi qui l'avoit suscitée mal-à-pro-» pos, ils trouvoient qu'il étoit juste " de les lui faire paier en entier. Ils » ne se contentoient pas non plus qu'il » sît sortir ses garnisons de l'Ionie & » de l'Eolie. Ils prétendoient rendre » la liberté à toute l'Asie, comme ils » l'avoient rendue à toute la Gréce : » ce qui ne pouvoit se faire, si le Roi » n'abandonnoit toute l'Asse en deça » du mont Taurus.

L'Ambassa Héraclide, fort mécontent de cette deur d'antio- audience publique, & ne pouvant chus tache de confentir à des conditions qui paspien l'Asti- soient de beaucoup ses pouvoirs, escain par des consistent de beaucoup ses pouvoirs, escottes consistaia, selon les ordres qu'il en avoir redétables.

Liv. ib. 36. l'Africain. Il lui déclara avant tout que

cus, de gagner en particulier scipion l'Africain. Il lui déclara avant tout que le Roi lui rendoit fon fils sans rançon. Puis, connoissant peu la grandeur d'ame de Scipion, & le caractère des Romains, il l'assura que s'il pouvoit faire obtenir la paix à Antiochus, ce Prince lui donneroit telle somme qu'il youdroit; & partageroit avec lui l'au-

CORNELIUS ET LELIUS CONS. 145
torité dans le gouvernement de ses An. R. 161.
Etats, ne se réservant que le nom de
Roi; ou, si nous nous en tenons à Polybe qui s'exprime plus modestement,
qu'il partageroit avec lui les revenus
de son Roiaume.

Scipion répondit en ces termes : Je Belle réponfe de Scipion. ne m'étonne pas que vous connoissiez peu Scipion & les Romains en général, puisque vous ne connoissez pas même l'état où se trouve le Prince qui vous a envoié vers nous. Sivous prétendiez que l'incertitude du succès nous portat à vous accorder plus facilement la paix, il faloit que votre Maître se maintint dans la possession de Lysimachie, pour nous empécher de passer dans la Quersonése, ou qu'il vint à notre rencontre dans l'Hellespont, pour nous disputer le passage en Afie. Mais, dès qu'il nous l'a abandonné, c'est avoir recu le frein & le joug. \* Entre les offres qu'il me fait, celle de me rendre mon fils ne peut pas ne me point toucher sensiblement. A l'égard des autres, je prie les dieux que l'état de ma fortune puisse s'en pasler : au moins mon cœur ne les regarderat-il jamais comme nécessaires ¿ & j'espere

a Ego ex munificentia precor, ne unquam forregia maximum donum tuna egeat mea, animus filium habebo: aliis, deos certe non egebit. Liv.

246 CORNELIUS ET LÆLIUS CONS.

An. R. 561. qu'elles ne seront point capables de me tenter. Si Antiochus, pour une grace particulière, n'exige de moi qu'une reconnoifsance de particulier, je lui ferai connoitre que je ne suis point ingrat : mais, comme homme public, qu'il n'attende rien de moi, comme je ne dois rien recevoir de lui. Tout ce que je puis faire maintenant, c'est de lui donner en bon & fidéle ami ,un conseil salutaire. Allez donc lui dire de ma part, que s'il m'en croit, il mettra bas

Antiochus la guerre.

Antiochus ne put goûter de telles se prépare à propositions, & il crut ne courir aucun risque en hazardant une bataille, puisqu'il ne seroit pas possible, après qu'il l'auroit perdue, qu'on lui impo-sât des conditions plus dures. Ainsi, renonçant à l'idée d'un accommodement, il ne songea plus qu'à se prépa-

les armes, & ne refusera aucune des conditions de paix qu'on lui propose.

rer à la guerre.

Le Consul ne voiant plus rien qui Les Romains s'aprétent à dût l'arréter, se mit en marche, & lhon, & v offrent des arriva à Ilion. Les Romains regarfactifices. doient cette ville comme le berceau Juflin, XXXI. de leur origine, & comme leur patrie L. XXXVII. primitive, d'où Enée étoit parti pour 376

aller s'établir en Italie. Le Consul offrit des facrifices à Minerve, qui pré-

CORNELIUS ET LÆLIUS CONS. 247 sidoit à la Citadelle. La joie sut égale An. R. 162. de part & d'autre, presque comme

entre des péres & des enfans qui se revoient après une longue séparation. Les habitans de cette ville, voiant leurs petits fils, vainqueurs de l'Occident & de l'Afrique, revendiquer l'Asie comme un Roiaume qui avoit. appartenu à leurs aieuls, s'imaginoient voir llion fortir de ses cendres, & renaître plus illustre que jamais. Les Romains, de leur côté, sentoient une joie infinie de se voir dans la demeure ancienne de leurs péres qui avoit donné la naissance à Rome, & d'y contempler les temples & les statues des divinités qui leur étoient communes avec cette ville.

Etant partis de là, ils arrivérent en fix jours de marche à la fource du renvoie à Scifleuve Caicus. Le Roi étoit campé Liv. ibid. dans le voisinage de Thyatires. Il'v apprit que P. Scipion s'étoit fait porter malade à Elée : il lui renvoia son fils. La vûe d'un objet si cher sit impression sur le corps aussi bien que sur l'esprit, en rendant à ce pére affligé & malade la joie & la fanté. Après avoir tenu lontems fon fils embraffe,

248 CORNELIUS ET LÆLYUS CONS.

Aw. R. 1622 & fatisfait aux premiers transports de Av. J.C. 1908 la tendresse paternelle: Allez, dit-il aux Ambassadeurs, allez assurer le Roi que je suis extrêmement sensible à sa genéreuse attention; & dites lui que je ne puis, pour le présent, sui donner d'autre marque de ma reconnoissance, qu'en lui conseillant de ne point songer à combattre, avant qu'il me sache arrivé au camp. Peutêtre Scipion espéroit-il qu'un désai de quelques jours donneroit lieu au Roi de faire de plus sérieuses réflexions qu'il n'avoit sait jusques-là, & de songer à conclure une solide paix. Car de quel secours sa présence pouvoir-elle être au Roi dans un combat?

Quoique la supériorité des troupes d'Antiochus, beaucoup plus nombreuses que celles des Romains, sût pour lui un motif puissant de hazarder sans délai la bataille; cependant l'autorité d'un homme comme Seipion, sur qui il avoit toujours compté en cas de quelque sâcheux accident, l'emporta dans son esprit. Il passa la rivière de Phrygie, (l'Hyllus, selon Strabon) alla se poster près de Magnésse au pié du mont Sipyle, & y fortista son camp de manière qu'il le mit hors

d'infulte.

CORNELIUS ET LÆLIUS CONS. 246 Le Consul l'y suivit de près. Les AN. R. ser. armées furent plusieurs jours en pré-Le Consulva sence, sans qu'Antiochus fit sortir la chercher Ansienne du camp. Il avoit soixante-dix le combatte. mille hommes de pié, douze mille che- L. XXXVII. vaux, & cinquante-quatre éléphans. 37. Les Romains n'avoient en tout que trente mille hommes, & seize éléphans. Le Consul voiant que le Roi ne faisoit point de mouvement, assembla son Conseil pour délibérer sur le parti qu'il faloit prendre, en cas qu'il refusat toujours d'en venir aux mains. Il représenta » que l'hiver étant pro-» che, il faudroit, malgré la rigueur » de la faison, tenir les soldats sous » des tentes; ou, si l'on prenoit des » quartiers d'hiver, différer à l'année » suivante la décisson de la guerre. « Jamais les Romains ne marquérent de mépris pour un ennemi comme dans cette occasion. Tous s'écriérent qu'il faloit sur le champ marcher contre l'ennemi, & profiter de l'ardeur des soldats, qui étoient tout prêts à forcer les palissades & à franchir les fofsés, pour aller l'attaquer jusques dans fon camp, s'il n'en fortoit point. Peutêtre que le Consul fouhaitoit prévenir l'arrivée de son frère, dont la présence

250 CORNELIUS ET LÆLIUS CONS.

AN. R., 162. auroit beaucoup diminué de sa gloire. Act. I.C. 150.

Le lendemain, après que l'on ent le rangent en reconnu la situation du camp enne-betaille de mi, le Consul en sit approcher son entre.

AXXVII. gnant qu'un plus long délai n'abbattit. 19. 40.

le courage des siens, & n'augmentât la consiance-des ennemis, sit ensin fortir ses troupes. Ainsi de part & d'autre tout se prépara à une action qui

devoit être décisive.

Dans l'armée du Conful tout étoit assez uniforme & pour les hommes, & pour les armes. Il y avoit deux Légions Romaines, composées chacune de cinq mille quatre cens hommes, & deux corps pareils de troupes Latines. Les Romains occupoient centre, les Latins étoient aux deux áiles, dont la gauche étoit appuiée au fleuve. La premiére ligne du centre étoit composée des \* Hastaires, Hastati : la seconde, des Princes, Principes : la troisième, des Triaires, Triarii. Voila ce qui formoit à proprement parler, le corps de bataille. A côté de l'aile droite, pour la couvrir & la soutenir, le Consul avoit pla-

<sup>\*</sup> Ce sont les noms des l'Infanterie des Légions trois corps qui formoient Romaines.

Cornelius et Lælius Cons. 251 cé sur une même ligne à peu près An. R. 162. trois mille hommes d'Infanterie des Av. J.C. 190. Achéens; & des troupes auxiliaires d'Euméne; & tout de suite un peu moins de trois mille chevaux, dont huit cens étoient des troupes d'Euméne, & le reste Romain ou Latin. Il mit à l'extrémité de cette aile cinq cens Tralliens ou Crétois armés à la légére. L'aile gauche ne parut pas avoir besoin d'un pareil renfort, parce que l'on jugeoit que le fleuve, & les bords qui étoient fort escarpés, la défendoient suffisamment. Il y plaça cependant quatre compagnies de Cavalerie. On laissa pour la garde du camp deux mille soldats, tant Macedoniens que Thraces, qui avoient fuivi volontairement l'armée. Les seize éléphans surent laissés derriére les Triaires, pour servir comme de corps de réserve & d'arriére-garde. On ne songea point à les opposer à ceux des ennemis, non seulement parce que ceux-ci étoient en bien plus grand nombre, (cinquante - quatre contre feize) mais encore parce que les éléphans d'A-frique, les feuls qu'eussent les Romains, étoient beaucoup inférieurs & pour la grandeur & pour la force à L vi

252 CORNELIUS ET LÆLIUS CONS.
AN. R. 562. Ceux des Indes, & ne pouvoient soutAt J.C. 190. tenir leur choc.

L'armée du Roi étoit plus variée par la diversité des nations; & par la différence des armes. Seize mille hommes de pié, armés à la Macédonienne, faisoient le corps de bataille. Cette Phalange étoit divifée en dix petits corps, dont chacun présentoit un front de cinquante hommes sur trente-deux de profondeur; & dans chacun des intervalles qui les féparoient on avoit placé deux éléphans. Elle faisoit la principale force de l'armée. La vûe seule des éléphans infpiroit de la terrent. Ils étoient fort grands, & de plus rehaussés encore par leurs ornemens de tête & leurs aigrettes, où brilloient l'or, l'argent; la pourpre, l'ivoire : vaines parures, qui invitent l'ennemi par l'espérance du butin, & ne défendent point une armée. Ces éléphans portoient sur leur dos des tours, montées par quatre hommes qui combattoient, sans compter le conducteur. Au côté droit de cette Phalange étoit rangée de suite & sur une même ligne une partie de la Cavalerie: favoir quinze cens Gaulois d'Asie, cappelles Gallo-Graci par les

CORNELIUS ET LÆLIUS CONS. 253 Romains, & Galates par les Grecs) Av. R. 961. trois mille Cuirassiers armés de toutes piéces; (cataphracli) mille autres Cavaliers, qui étoient l'élite des Médes & des autres peuples voisins. On plaça de suite, à quelque distance d'eux, une troupe de seize éléphans pour les soutenir. Du même côté, en prolongeant toujours la même aile, étoit placé le Régiment du Roi, composé des Argyraspides, ainsi appellés parce qu'ils avoient des boucliers d'argent. Après enx, douze cens Archers à cheval des Dahes, auxquels on en avoit joint deux mille cinq cens autres des Myfiens. Puis trois mille armés à la légére, partie Crétois, partie Tralliens. Toute cette zile étoit fermée par quatre mille tant Frondeurs qu'Archers, moitié Cyrtéens, & moitié Elyméens. L'aile gauche étoit disposée & garnie à peu près comme la droite, si ce n'est que devant une partie de la Cavalerie on avoit placé les chariots armés de faulx, & les chameaux appellés Dromadaires, montés par des Archers Arabes, qui avoient des épées minces, & longues de six piés, pour pouvoir atteindre l'ennemi du haut de ces animaux. Le Roi commandoit la droite; Séleucus

254 Cornelius et Lælius Cons.

Av. J.C. 19 gauche: & Antipater son neveu, la gauche: & trois Lieutenans Généraux

le corps de bataille.

Un brouillard, qui s'étoit levé le matin, couvrit les deux armées d'épaisses ténébres: puis un vent de midi amena une humidité, qui se répandit fur toute la plaine. Ces deux inconvéniens ne nuifirent pas beaucoup aux Romains, mais furent très-incommodes & très-contraires aux troupes du Roi. Car les premiers n'occupant qu'une médiocre étendue de pays, ne laissoient pas de se voir les uns les autres; & leurs armes, la plupart folides & pesantes, ne furent nullement endommagées par l'humidité. Mais les différentes parties de l'armée d'Antiochus étoient si éloignées les unes des antres, que bien loin que les deux extrémités se pussent entrevoir, ceux du centre ne pouvoient pas même distinguer ce qui se passoit aux deux ailes, & l'humidité amollit tellement les cordes de leurs arcs & de leurs frondes, & les courroies de leurs javelots, qu'il ne leur fut pas possible d'en faire usage. D'ailleurs les chars armés de faulx,

L'axxvII. par le moien desquels Antiochus avoit L'axxvII. par le moien desquels Antiochus avoit espéré de jetter la terreur & le désor-

Cornelius et Lælius Cons. 255 dre parmi les troupes ennemies, com- AN. R. 562. mencérent la déroute des siennes. Voi-Av. J.C. 1904 ci quelle étoit la forme de ces chars. Du milieu du timon sortoient dix pointes de fer longues d'une coudée, (d'un pié & demi,) destinées à enfoncer tout ce qui se présenteroit de front. A chaque côté du joug ou du siège il y avoit deux faulx : l'une de niveau avec le joug même, & l'autre tournée vers la terre; la premiére pour trancher obliquement, l'autre pour couper de haut en bas ceux qui seroient tombés ou qui voudroient se glisser par dessous. Enfinàchaque roue deux autres faulx étoient attachées à l'essieu, dans la même situation, & pour le même effet. Antiochus concevant que s'il plaçoit ces chars à l'arriére-garde, ou au centre, ceux qui devoient les conduire seroient obligés de les faire passer à travers ses troupes; il les avoit mis au premier rang, comme on l'a déja dit.

Euméne, qui connoissoit ce genre de combat, & qui savoit combien ce secours étoit équivoque, si l'on prenoit soin d'effraier les chevaux qui conduisoient les chars, plutôt que de les attaquer de près, ordonna aux Archers 256 Cornelius et Lælius Cons.

Av. R. 161 de Créte, aux Frondeurs, & à ceux Av. J. C. 195. des Cavaliers qui étoient armés de javelots, de ne pas aller contre ces chars tous ensemble, mais partagés par petits pelotons, & de les accabler de tous côtés d'une grêle de traits, en jettant tous en même tems de grands cris.

Le combat Ses ordres furem exécutés, & eurent fe doune.
L'armée de tout le succès qu'il en attendoit. Dès Roi elt vain-qu'on eut lâché ces chars, & ce sut lâ cue, & taillée comme le présude du combat, les en jéces.

cue, & taillée comme le prélude du combat, les £. XXXVII. chevaux qui les traînoient, effraiés des 41-44. cris partibles qu'an introit de routes

cris horribles qu'on jettoit de toutes patts, & accablés de pierres, de traits, de javelots, prennent le mord aux dents, ne gardent plus d'ordre, font emportés de côté & d'aurre dans l'efpace qui étoit vuide entre les deux armées fans que le frein puisse les arréter, & se tournent contre leurs propres troupes, austi bien que les chameaux. Ce vain épouventail ainsi dissipé, on en vint aux mains.

Mais cette première terreur cansa bientôt la perte de toute l'armée du Roi. Car les troupes qui étoient près de ces chariots, effraiées du désordre & de la consternation des chevaux, prirent elles-mêmes la fuite, & laissétent tout à déconvert & sans désenso CORNELIUS ET LÆLIUS CONS. 257 jusqu'aux Cuirassiers. Ceux-ci, atta-Ax. R. 5/2, qués par la Cavalerie Romaine, n'en

purent soutenir le choc, & se débandérent dans le moment, plusieurs de meurant sur la place, parce que la pesanteur de leurs armes ne leur permit pas de se sauver par la fuite. Toute l'aile gauche sur mise en déroute, & porta le désordre & l'allarme jusques dans le corps de bataille sormé par la

Phalange.

Alors les Légions Romaines l'attaquérent avec avantage, les Phalangites ne pouvant faire usage de leurs longues piques, parce que les fuiards se replioient sur eux, & les empéchoient d'agir, pendant que les Romains lançoient de tous côtés contr'eux leurs javelines. Les éléphans rangés dans les intervalles de la Phalange, ne lui furent d'aucun secours. Les soldats Romains, accoutumés dans les guerres d'Afrique à combattre contre ces bêtes, avoient appris comment il en faloit éviter l'impétuofité, ou en les perçant de leurs javelines par les flancs, ou, s'ils en pouvoient approcher, en leur coupant les jarrets avec leur épée. Les premiers rangs de la Phalange furent donc mis en désordre, & déja l'on

258 CORNELIUS ET LÆLIUS CONS.

An. R. 161. commençoit à mettre en pièces l'ar-Av.J.C. 150. rière-garde que l'on avoit envelopée,

lorsque l'on apprit que l'aile gauche des Romains étoit en grand danger.

Le Consul, persuadé que sa gauche seroit assez défendue par les bords escarpés du fleuve, ne l'avoit appuiée d'aucun secours, sinon de quatre compagnies de Cavalerie, qui même s'étoient éloignées du fleuve pour se joindre au reste de l'armée. Antiochus, de la droite où il commandoit, aperçut ce vuide, & vint attaquer par-là les ennemis avec ses troupes auxiliaires & sa Cavalerie pesamment armée; & non feulement il pressoit les Romains de front, mais passant à côté de la riviére, il commençoit à les battre en flanc. La Cavalerie Romaine aiant été mise en désordre, & pris la fuite, l'Infanterie la suivit bientôt, & elles ne s'arrétérent point qu'elles ne fussent arrivées à la vûe de leur camp.

M. Emilius Tribun des foldats étoit démeuré pour la garde du camp. Lorfqu'il vit les Romains y venir en fuiant, il fortit avec toutes ses troupes au devant d'eux, leur reprochant leur lâcheté & leur fuite honteuse. Il sit plus, & ordonna aux siens de tuer impitoiaCornelius et Lælius Cons. 259 Blement les premiers des fuiards qu'ils An. R. 1612 rencontreroient, & qui refuseroient Av. J.C. 150-

de tourner visage. Cet ordre donné à propos, & exécuté ponctuellement, eut tout son effet. Une plus grande crainte en surmonta une moindre. Les fuiards s'arrétent d'abord, puis ils retournent au combat. Emilius, avec son corps de troupes qui étoit de deux mille hommes tous braves & aguerris, s'oppose au Roi qui poursuivoit vivement les fuiards. Attale, frére d'Euméne, sur l'avis qu'il reçut de la déroute de l'aile gauche, aiant quitté la droite, y accourut, & arriva à propos avec deux cens chevaux. Antiochus voiant que ceux qu'il poursuivoit auparavant revenoient à la charge, & que les troupes qui arrivoient les unes du camp, & les autres de la bataille, alloient le presser de tous côtés, tourna le dos à son tour, & se retira avec précipitation.

Aînsi les Romains, vainqueurs à l'aile droite & à la gauche, passant sur les corps morts qu'ils avoient accumulés, sur tout au centre, où ils avoient trouéplus de résistance à cause de la bravoure des troupes, & où la fuite avoit éré plus embarrassée à cause de la pe-

260 Cornelius et Lælius Cons. An. R. 162. santeur des armes, coururent vers le

Av. J.C. 190. camp des vaincus pour le piller. Les Cavaliers d'Euméne les premiers, & enfuite tous ceux du Conful, se mirent à poursuivre les ennemis dans la plaine, tuant tous ceux qui tomboient fous leurs mains. Mais ce qu'il y eut de plus pernicieux pour les fuiards, ce fut la rencontre des chariots, des éléphans, & des chameaux. Car étant épars de tous côtés, & se renversant les uns sur les autres par l'empressement qu'ils avoient d'échaper au vainqueur, ils étoient écrafés fous les piés de ces animaux. Il en fut tué dans le camp encore plus que dans la bataille. Car ce fut là que la fuite emporta le plus grand nombre des vaincus, & qu'ils combattirent avec le plus d'opiniatreté devant le retranchement, dans l'espérance d'être soutenus de ceux qu'on avoit laissés dans le camp pour le garder. Aussi les Romains, qui s'étoient attendus à l'emporter d'u premier assaut, irrités d'avoir été arrétés si lontems aux portes, répandirent beaucoup plus de fang qu'ils n'au-

roient fait, quand une fois ils y furent Antiochus perdit dans cette journée

entrés.

CORNELIUS ET LÆLIUS CONS. 261 cinquante mille hommes de pié, & An. R. 162, quatre mille chevaux. Le nombre des Av. I.C. 1962. prisonniers ne se monta qu'à quatorze cens hommes. On prit aussi quinze éléphans avec leurs conducteurs. Il y eut plusieurs blessés du côté des Romains: mais ils ne laissérent sur la place que trois cens hommes de pié, & vingt-quatre Cavaliers. Euméne ne perdit pas plus de vingt-cinq des siens. Le lendemain, ils dépouillérent les morts, & rassemblérent leurs prisonniers.

On remarqua qu'une des causes de la perte de cette bataille, fut la manière dont le Roi avoit rangé sa Phalange. Elle faisoit la principale force de son armée, & jusques-là elle avoit passé pour invincible. C'étoient tous vieux foldats aguerris, robustes, pleins de vigueur & de courage. Il faloit donc, pour les mettre en état de lui rendre plus de service, leur donner moins de profondeur, & plus de front : au lieu que les aiant rangés fur trente-deux de profondeur, il en rendoit la moitié inutile, & plaçoit sur le reste du front des troupes de nouvelle levée, sans courage & sans expérience, sur lesquelles il ne devoit point

262 CORNELIUS ET LÆLIUS CONS.

AN R. 162. compter. Antiochus, en cela, n'avoit Av. J.C. 190 pourtant fait que suivre la méthode observée par Philippe & par Alexandre qui rangeoient ainsi la Phalange. Mais, dans la fuite, les habiles Généraux la réduisirent à seize. & même jusqu'à huit de profondeur, selon l'exigence des différens cas & des différens befoins.

Le fruit de la victoire remportée à Les villes de l'Asse Mineu-Magnésse près de Sipyle, fut la reddi-re se rendent Magnésse près de Sipyle, fut la reddi-aux Romains, tion de toutes les villes de l'Asse Mi-

neure, qui vinrent ou fur le champ, ou peu après, se soumettre aux Romains. Annibal & Scipion ne se trouvérent ni l'un ni l'autre à cette bataille. Le premier étoit bloqué par les Rhodiens dans la Pamphylie, & l'autre étoit resté malade à Elée.

45.

Antiochus aiant pris la fuite avec quelques uns des siens, arriva vers le minuit à Sardes avec un petit nombre de troupes qu'il avoit ramassées en chemin. Là, apprenant que son fils Séleucus, & quelques uns des Grands de sa Cour s'étoient retirés à Apamée, il partit vers la fin de la nuit pour s'y rendre avec sa femme & sa fille. Bientôt après, ils passérent en diligence le mont Taurus, pour gagner la Syrie.

Cornelius et Lælius Cons. 26; Le Consul étoit déja à Sardes, où AN. R. 562. P. Scipion son frére vint le trouver, s'étant mis en chemin dès que sa santédemande la le lui avoit permis. Ce fut la qu'un paix par ses Trompette d'Antiochus vint prier Sci-deurs. pion l'Africain d'obtenir du Consul son frére que ce Prince pût lui envoier des Ambassadeurs, ce qui lui fut accordé. Quelques jours après le Roi envoia Zeuxis qui avoit été Gouverneur de Lydie, & Antipater son neveu. Ils s'adressérent d'abord à Euméne, qu'ils croioient le plus opposé de tous à la paix, à cause des anciens démélés qu'il avoit eus avec Antiochus. Mais l'aiant trouvé plus traitable que ni eux ni le Roi ne l'avoient espéré, ils allérent trouver P. Scipion, qui les présenta au Consul. Ce Général assem- Discours des bla tout son Conseil pour leur donner Ambassa-deurs. audience, & lorsqu'on les y eut introduits : Romains, dit Zeuxis, sans chercher à nous excuser, nous vous demandons simplement ce que nous devons faire pour expier l'imprudence où est tombé Antiochus, & pour vous engager à l'oublier, & à lui donner la paix. Vous avez

toujours pardonné avec générosité & grandeur d'ame aux Rois & aux peuples que vous avez vaincus. Combien devez-vous

## , 264 Cornelius et Lælius Cons.

An. R. 162. être maintenant plus portés à le faire Av. J.C. 190. après une victoire qui vous rendles maîtres de l'Univers ? ª Mestant bas toute animosité contre les mortels, vous ne devez plus fonger déformais , à l'exemple des dieux , qu'à pardonner & à faire du bien au genre humain.

Avant que les Ambassadeurs arri-Réponfe de vassent, la réponse des Romains étoit P. Scipion. Conditions toute prête. P. Scipion, qui fut chargé de paix impode la faire, leur parla en cette forte. fees au Roi. Liv. ibid. De b toutes les choses qui sont de nature à être soumises au pouvoir des dieux, nous n'en possédons que ce qu'il leur a plu de nous donner. A l'égard de notre courage, qui ne dépend que de nous, il a toujours été le même en quelque situation que nous nous soyions trouvés. Comme la

mauvaise fortune n'a jamais pu l'abbattre, la prospérité n'est pas capable de l'enfler. Pour prouver ce que je dis, sans parler de tant d'autres peuples ou Rois, je vous apporterois l'exemple de votre Annibal. fi je n'avois le vôtre même à vous pro-

in deûm immortalium po- fæ minuerunt. Liv.

a Positis jam adversus testate erant, ea habe-omnes mortales certami mus, quæ dii dederunt. nibus, haud fecus, quam Animos, qui nostræ men-deos, consulere & parcere tis sunt, cosdem in omni vos generi humano opor- fortuna gestimus, gerimusque : neque eos secundæ b Romani, ex iis quæ res extulerunt, nec adver-

Cornelius et Lælius Cons. 265 poser. Quand nous eûmes passé l'Helles. An. R. 552. pont, avant que d'avoir vu votre camp

& votre armée, lorsque l'événement de la guerre étoit encore incertain, vous vintes pour traiter avec nous de paix. Or les mêmes conditions que nous vous proposâmes alors que les choses étoient égales de part & d'autre, nous vous les proposons encore aujourd'hui que vous êtes vaincus, & nous vainqueurs. Vous abandonnerez tout ce que vous avez en Europe, & tout ce que vous possédez dans l'Asie en deça du mont Taurus. Vous nous donnerez pour les frais de la guerre quinze mille talens \* Euboiques, cinq cens comptant, & deux mille cinq cens quand le Sénat & le Peuple Romain auront ratifié la paix. Vous paierez les douze mille autres en douze paiemens égaux d'année en année. Il est juste que vous rendiez aussi à Euméne \*\* quatre cens talens , & le reste du blé qui étoit dû à son pére. Quand ces conditions auront été acceptées de votre part, afin que nous puissions compter sur leur exécution, vous nous donnerez vingt otages à notre choix. Mais le Peuple Romain ne sera jamais assuré d'être en paix

<sup>\*</sup> Les quinze mille talens | bée valoient un peu moins. Assiques feroient quarante-eing millions : ceux d'Eu-\*\* Quatre cens mille écus. Tome VII.

266 CORNELIUS ET L'ELIUS CONS.

AN. R. 162. avec un Prince qui garderoit Annibal'à Av. I.C. 1999. sa Cour. Avant tout, nous demandons que vous nous le livriez, aussibien que Thoas l'Étolien, qui a le plus contribué à allumer cette guerre. Le Roi, pour avoir trop attendu, sera la paix dans un tems où sa fortune est devenue plus chancelante.

S'il diffère encore, qu'il a sache qu'il est plus difficile de faire descendre la majesté des Rois du faite au milieu, que de la

précipiter du milieu jusqu'en bas.

Le discours de Scipion commence par une maxime, grande en apparence, mais qui ne l'est réellement que par l'orgueil. Cette distinction entre les biens extérieurs soumis à la Providence divine, & les biens de l'ame, dépendant uniquement de la volonté humaine, est l'opinion constante & presque universelle du Paganisme. Cicéron

Denat. deor. que universelle du Paganisme. Cicéron 11. 86. 87. s'en explique bien plus fortement encore par la bouche de Cotta, qui étoir comme lui, de la secte des Académiciens. » Tous b les hommes, dieux pour persuadés qu'ils tiennent des » dieux tous les biens fortuits & exté-

.

a Sciat regum majestatem difficilius a summo faltigio ad medium detrahi, quam a mediis ad ima praceipitati. Liv.

CORNELIUS ET LÆLIUS CONS. 267 » rieurs, & toutes les commodités de An. R. 162. » la vie, mais non pas la vertu. Y a-t-il Av. J.C. 190. » jamais eu quelqu'un qui ait remércié » les dieux de ce qu'il étoit homme » de bien? Non certes : mais bien . » de ce qu'il avoit des richesses & des » honneurs, & de ce qu'il jouissoit » d'une bonne santé. On appelle Ju-» piter très-bon & très-puissant, non " parce qu'il nous rend justes, fages, » tempérans : mais parce qu'il nous » procure les biens, l'opulence, la " santé. " C'est ce que pensoit Horace aussi, & ce qu'il exprime, en peu de lib. i. mots par ces deux vers :

Sed saris est orare Jovem, qui donat & aufert.

Det vitam, det opes : æquum mi animum ipse parabo.

Voila les fentimens que tirent les hommes du fond de leur nature corrompue, qui ne peut fouffiri la juste dépendance où est la créature à l'égard de Dieu en tout généralement & fans exception.

ceptam deo retulit. Num ximum, ob cas tes appelquis quòd honus vir effet, lant, non quòd nos jugratas dis egit unquam' los , temperances, fa-Ar, quòd dives, quod hoboratus, quòd incolumis. Idvos, incolumes opulovemque optimum, ma- lentos, copiolos.

M ij.

268 CORNELIUS ET LÆLIUS CONS.

AN. R. 162. Les Ambassadeurs d'Antiochus Av. J.C. 190. avoient ordre d'accepter toutes les Eumene part pour Rome conditions qu'il plairoit aux Romains avec les Am- de leur prescrire. Ainsi il ne fut plus bassadeur. baffadeurs d'Antiochus question pour le Roi que d'envoier

45.

L. XXXVII des Ambassadeurs à Rome. Le Consul distribua ses troupes dans les villes de Magnésie sur le Méandre, de Tralles, & d'Ephése, pour y passer l'hiver. Quelques jours après on lui amena dans cette dernière les otages qu'il avoit demandés au Roi. Euméne partit pour Rome en même tems que les Ambassadeurs de ce Prince, & ils y furent suivis par tous ceux des différens peuples de l'Asie.

Dès qu'Annibal & Thoas eurent appris qu'on négocioit un Traité, jugeant bien qu'ils seroient sacrifiés, ils pourvurent l'un & l'autre à leur sureté,

avant qu'il fût conclu.

M. Fulvius Nobilion. An. R. 563. CN. MANLIUS VULSO. Av. J.C, 189.

> JE PASSE quelques faits de l'année précédente, auxquels je reviendrai.

Sous ces nouveaux Confuls arrivérent à Rome M. Aurelius Cotta Lieutenant de L. Scipion, avec les Ambassadeurs d'Antiochus, le Roi EuFULVIUS ET MANLIUS CONS. 269 méne, & les Ambassadeurs des Rho-An. R. 169. diens.

Cotta exposa, premiérement dans le Sénat, puis dans l'Assemblée du compre ausé. Peuple, tout ce qui s'étoit passé en ple de la vi-Asse. On ordonna trois jours de Processions & d'actions de graces publi-Asicobus. ques pour de si heureux succès, & l'on L XXXVII.

immola quarante grandes victimes.

Alors on donna audience à Euméne avant tous les autres. » Il commença donnée à Euréne par remercier en peu de mots le Sé-aux Rho» nat de la protection éclatante qu'il diens. » lui avoit accordée en le délivrant lui 52-14. » & fon frére du siége mis devant Polyb. » Pergame la capitale de ses Etats, & en mettant fon Roiaume en sureté

» Ret son frere du liège mis devant per pergame la capitale de ses Etats, & en inettant son Roiaume en sureté contre les entreprises injustes d'Anticohus. Puis il félicita les Romains s'ur l'heureux succès de leurs armes par terre & par mer, & sur la glorieus se victoire qu'ils venoient de remporter, par laquelle ils avoient chasse Anticohus de l'Europe & de toute la partie de l'Asse située en deça du mont Taurus. Il ajouta, que pour ce qui regardoit sa personne & les s'ervices qu'il avoir taché de rendre à la République, il aimoit mieux que le Sénat en sur informé par le raport

An. R. 163... des Généraux Romains, que par sa Av. J.C. 189... propre bouche.

Une retenue si modeste fut généralement approuvée : mais on le pria de vouloir bien marquer expressément en quoi le Sénat & le Peuple Romain pouvoient lui faire plaisir, & ce qu'il attendoit d'eux, l'assurant qu'il pouvoit compter sur leur bonne volonté. Il répondit, » que si le choix d'une » récompense lui étoit proposé par » d'autres, & qu'on lui permît de con-» fulter le Sénat, il prendroit la liber-» té de demander conseil à une Com-» pagnie si respectable sur la réponse » qu'il devoit rendre, pour ne point » s'exposer à faire des demandes pen » modestes & peu mesurées : mais » que, comme c'étoit du Sénat même » qu'il attendoit tout ce qu'il pouvoit » espérer, il croioit devoir s'en rapor-» ter uniquement à sa générosité. « On le pressa de nouveau de vouloir bien s'expliquer clairement & fans ambiguité. Dans ce combat mutuel d'honnêteté & de déférence, Euméne ne pouvant gagner sur lui de céder, sortit de l'Assemblée. Le Sénat persista toujours dans son sentiment; & sa raison étoit que le Roi seul connoissoit

FULVIUS ET MANLIUS CONS. 271 ce qui pouvoit lui convenir, & ce qui An. R. 163. étoit à sa bienséance. On le fit donc Av. J.C. 169. rentrer, & on l'obligea de s'expliquer.

.Euméne fit alors un très-beau discours, dont le but étoit de demander au Peuple Romain pour récompense de ses services une grande partie de l'Asse Mineure, qui avoit été enlevée à Antiochus. Mais, comme il savoit que les Rhodiens devoient s'opposer à sa demande sous des prétextes fort spécieux, il réfuta par avance tout ce qu'ils devoient dire de contraire à ses intérêts. En effet les Rhodiens aiant été admis à l'audience, après avoir parlé modestement de leurs fervices, repréfentérent vivement qu'il étoit de l'honneur du Peuple Romain de rendre la liberté à toutes les villes de l'Asie, comme il l'avoir rendue à celles de la Gréce.

Ces deux discours, dont Tite-Live a pris le fond & un grand nombre de traits dans Polybe, sont fort éloquens: mais comme ils regardent plus les intérêts des peuples de l'Asse que ceux des Romains, & que je les ai raportés assez au long dans l'Histoire Tome VIII. Ancienne, j'ai cru devoir les omettre ici.

272 FULVIUS ET MANLIUS CONS.

An. R. 563. On fit entrer les Ambassadeurs d'An-Av. J.C. 189. tiochus après ceux des Rhodiens. Ils donnée aux se bornérent à demander qu'il plût au

Sénat de ratifier la paix que L. Scipion tiochus. Le leur avoit accordée. Il le fit, & quel-Traitéde paix ques jours après elle fut aussi ratifiée L. XXXVII. dans l'Assemblée du Peuple. Le Traité

de paix fut conclu solennellement dans le Capitole entre le Sénat & le Peuple Romain d'une part, & Antipater Chef de l'Ambassade & neveu d'Antiochus de l'autre.

On donna ensuire audience aux au-DixCommifsaires nom-tres Députés de l'Asie, auxquels on gler les affai- répondit en général, que les Sénases d'Afic. teurs, selon l'usage ancien, enver-

roient dix Commissaires en Asie, pour y faire des réglemens qui conviendroient, dont telle seroit à peu près Articles prin- la substance : qu'Euméne seroit mis en

cipaux du Répossession de tous les pays qui avoient glement. êté soumis à Antiochus en deça du Ibid. 96. mont Taurus, excepté la Lycie & la

Carie: ces pays renfermoient la Lycaonie entiére, les deux Phrygies, la Mysie, les villes de la Lydie & de l'Ionie, excepté celles qui étoient libres le jour qu'on avoit combattu contre Antiochus: Que toutes les villes de l'Asie, qui avoient paié tribut à

FULVIUS ET MANLIUS CONS. 273 Attale Roi de Pergame, le paieroient AM. R. 563. aussi à Euméne son sils. Que celles qui

aussi à Euméne son fils. Que celles qui avoient été tributaires d'Antiochus, seroient libres & exemtes de toute imposition. Que, pour ce qui regardoit les Rhodiens, on leur accordoit la Lycie, & cette partie de la Carie qui est dans le voisinage de leur Ile au dela du Méandre, avec les villes, les bourgs, les châteaux & les terres qui s'étendent vers la Pisside, à l'exception des places qui avoient été libres la veille de la bataille que l'on avoit gagnée sur Antiochus. Euméne & les Rhodiens parurent très-contens de ce réglement, qui leur étoit esse chier avent par leur étoit esse chier avent par leur étoit esse contens de ce réglement, qui leur étoit esse chier avent par leur de leur leur étoit esse chier avent par leur de leur leur est par leur leur étoit esse chier avent par leur de leur leur est par leur est par

La guerre contre Antiochus donna Itiomphes lieu à trois triomphes dans Rome. Le de M. Acilius premier fut celui de Man'. Acilius, lius Régillus, qui triompha d'Antiochus & des Eto. L. XXVII. liens. Le fecond fut accordé à L. Emilius Régillus, qui avoit battu sur mer Polyxénidas Amiral de la flote d'An-

tiochus.

Quelque tems après, L. Scipion t. Scipion arriva à Rome, & pour s'égaler à son de retour à frére par un surnom glorieux, il se fit le surnom appeller L'Assatique. Il exposa au Sé d'Assatique en la exposa au Sé d'Assatique en la exposa au Reuple les avantages qu'il Liv. ibid. 19.

AM. R. 563 avoit remportes en Asie. Les Romains

Av.J.C. 189 rendirent aux dieux des actions de graces folennelles pour une victoire si considérable, & accorderent à leur Général l'honneur du Triomphe qu'il avoit si justement mérité. Ce Triomphe, par le spectacle extérieur, surpassa celui de Scipion l'Africain: mais, du côté du péril & de la difficulté de la guerre, & de l'importance des actions, il lui étoit autant inférieur, que L. Scipion l'étoit à son frère, ou Antiochus à Annibal. Il fit passer sous les yeux du peuple deux cens trentequatre drapeaux, les images de cent trente-quatre villes, douze cens vingt dents d'éléphant, deux cens vingtquatre couronnes d'or, une quantité confidérable d'or & d'argent ou en "lingots, ou monnoies, ou travailles en vases de toute espéce. De plus, il fit conduire devant fon char, trentedeux, soit Généraux d'armées, ou Gouverneurs de provinces, ou Seigneurs de la Cour d'Antiochus. Il fit distribuer à chaque soldat vingt-cinq deniers, (douze livres dix fols) le double aux Centurions, le triple aux Cavaliers. Après son Triomphe, il fit donner aux troupes le double de la

FULVIUS ET MANLIUS CONS. 275
paie & de la nourriture ordinaire, com. An. B. 563,
me il avoit déja fait en Asie auslitôt Av.J.C. 189,
après la défaite d'Antiochus. Il y avoit
près d'un an qu'il étoit sorti du Consulat, lorsqu'il remporta le triomphe.

Ainsi fut terminée la guerre contre La conquête Antiochus, qui ne fut pas de longue d'Asse introdurée, couta peu de fang aux Ro-dans Rome. mains, & contribua pourtant beaucoup à l'aggrandissement de leur Empire. Mais en même tems cette victoire contribua aussi d'une autre manière au dépérissement & à la ruine de ce même Empire, en introduisant à Rome, par les richesses qu'elle y fit entrer, le goût du luxe, de la mollesse, & des délices. Car c'est à cette victoire remportée sur Antiochus, & à cette conquête de l'Asie, que Pline Plin XIII. 3. attache l'époque de la corruption des mœurs dans la République Romaine, & du funeste changement qui y arriva. L'Afie a vaincue par les armes de Rome, vainquit Rome à son tour par ses vices. Les richesses étrangéres y étouférent l'amour de la pauvreté & la fimplicité ancienne, qui en avoient fait l'honneur & la force.

a Armis vicit, vitiis victus est. Senec. de Alex. M vi 276 REFLEXIONS SUR LA

An. R. (4), Le = luxe, qui entra comme en triomhe à Rome avec les superbes dépouilles de l'Asse, trasnant à sa suite tous les désordres & tous les ctimes, y sit plus de ravage que n'auroient pu faire les armées les plus nombreuses, & vengea ains l'univers vaincu.

> Réflexions sur la conduite des Romains à l'égard des Républiques Grecques, & des Rois tant de l'Europe que de l'Asse, & en même tems sur les rapores que tous ces événemens ont à l'établissement de l'Eglise Chrétienne.

On COMMENCE à déméler dans les faits que j'ai raportés jusqu'ici, un des principaux caractéres des Romains, qui décidera bientôt du sort de tous les Etats de la Gréce, & qui causera dans l'Univers un changement presque général : je veux dire l'esprit de domination. Ce caractére ne se montre pas d'abord enentier, & dans toute son

a Prima peregtinos obscena pecunia mores Intulit, & turpi fregerunt secula luxu Divitia molles... Nullum erimen abest facinusque libidinis, ex que Paupertas Romana perit...

Sævior armis Luxuria incubuit , vidumque ulcifeitur orbem. Juvenal. Saryr. 6, conduite des Romains, &c. 177 étendue : il ne se dévelope que peu à peu, & comme par degrés : & ce n'est que par des accroissemens insensibles, mais cependant assez rapides, qu'il est

enfin porté à son comble.

Il faut l'avouer. Ce peuple, dans de certaines occasions, fait paroitre une modération & un défintéressement, qui, à n'en considérer que les dehors, sont au dessus de ce que l'on lit dans l'Histoire, & auxquels on ne peut justement refuser son admiration. Fut-il jamais une journée plus belle & plus glorieuse que celle où le Peuple Romain, après avoir essuié une longue & périlleuse guerré, avoir passé les mers, & s'être consumé en frais, fait déclarer par la voix d'un héraut dans une Assemblée générale, qu'il rend la liberté à toutes les Républiques & à toutes les villes de la Gréce, & ne veut d'autre fruit de sa victoire que le doux plaisir de faire du bien à des peuples, que le seul souvenir de leur ancienne réputation pouvoit lui rendre chers? On ne peut lire le récit de ce qui se passa dans cette célébre journée, sans en être attendri presque jusqu'aux larmes, & sans entrer dans une espèce d'enthoufiasme d'estime & d'admiration pour un peuple si généreux.

## 278 REPLEXIONS SUR LA

Si certe délivrance des villes Grecques avoit été pleinement gratuite, qu'elle n'eût eu d'autre principe qu'une inclination bienfaifante, & que la conduite des Romains n'eût jamais démenti des fentimens si louables, rien certainement ne seroit plus grand, ni plus glorieux. Mais, pour peu qu'on perce ces dehors éclatans, on entrevoit aifément que cette prétendue modération des Romains avoit ses racines dans une profonde politique, sage à la vérité & prudente selon les maximes des ambitieux, mais bien éloignée de ce noble défintéressement que les Historiens ont fait tant valoir dans l'occasion dont il s'agit. On peut dire que les Grecs alors se livrérent à une joie bien peu fondée, croiant être libres en effet, parce que les Romains les déclaroient tels.

Deux puissances, dans le tems dont nous parlons, partageoient la Gréce, les Républiques Grecques, & la Macédoine, & elles étoient toujours en guerre: les unes pour conserver les débris de leur ancienne liberté, l'autre pour achever de les soumetrre, & de se les asservir. Les Romains, parsaitement instruits de cette situation de la Gréce, sentoient bien qu'ils n'avoient rien à

CONDUITE DES ROMAINS, &c. 279 craindre de ces petites Républiques, affoiblies par le tems, par leurs divisions intestines, par des jalousies réciproques, & par les guerres qu'elles avoient eu à soutenir au dehors. Mais la Macédoine, qui avoit des troupes aguerries, qui ne perdoit point de vûe la gloire de ses anciens Rois, qui avoit porté autrefois les conquêtes jusqu'au bout du monde, qui conservoit toujours un vif desir, quoique chimérique, de la Monarchie universelle, & qui avoit une alliance comme naturelle avec les Rois d'Egypte & de Syrie fortis de la même origine, & réunis par les intérêts communs de la Roiauté: La Macédoine, dis-je, donnoit de justes allarmes à Rome, qui, depuis la défaite de Carthage, ne pouvoit plus trouver d'obstacles à ses desseins ambitieux que dans ces puissans Roiaumes qui partageoient entr'eux le reste de l'Univers, & en particulier dans celui de Macédoine plus voisin de l'Italie que tous les autres.

Rome songea donc à mettre un contrepoids à la puissance Macédonienne, & à enlever à Philippe le secours qu'il se state de la Gréce. Ce secours auroit peutêtre été capable en 280 REFLEXIONS SUR LA effet de le rendre invincible aux Romains, si toute la Gréce s'étoit réunie avec la Macédoine contre l'ennemi commun. Pour empécher ce concert funeste à leurs vûes, les Romains se déclarent hautement pour ces Républiques, font gloire de les prendre fous leur protection, sans autre desfein, ce femble, que de les défendre contre leurs oppresseurs. Et afin de se les attacher par un lien plus ferme, ils affectent de leur montrer pour récompense de la fidélité qu'elles leur garderont la liberté, dont toutes ces Républiques étoient jalouses au dela de tout ce que l'on peut dire, & que les Rois de Macédoine leur avoient toujours disoutée.

L'appas étoit habilement préparé, & il fut avidement fais par les Grecs, dont le plus grand nombre ne portoit pas ses vûes plus loin. Mais les plus sensés & les plus clairvoians découvrirent le péril caché sous cette amorce, & ils avertirent de tems en tems les peuples dans les Assemblées publiques de se désier de ce nuage qui se formoit en Occident, & qui bientôr, changé en un terrible orage, les sub-

mergeroit tous.

CONDUITE DES ROMAINS, &C. 281
Rien ne sur plus doux ni plus équitable d'abord, que la conduite des
Romains. Ils traitoient avec bonté les
villes & les peuples qui s'étoient mis
sous leur protection: ils leur donnoient du secours contre leurs ennemis: ils s'appliquoient à pacifier leurs
différends, & à faire cesser leurs enuequi s'excitoient entr'eux, & n'exigeoient rien de leurs Alliés pour tous
ces services. Par là leur autorité s'établissoit de jour en jour, & préparoit
les peuples à une entière soumission.

En effet, sous prétexte de leur offrir leurs bons offices, d'entrer dans leurs intérêts, de les réconcilier ensemble, ils se rendirent les arbitres souverains de ceux à qui ils avoient rendu la liberté, & qu'ils regardoient en quelque sorte comme leurs affranchis. Ils envoioient chez eux des Commissaires pour entendre leurs plaintes, pour examiner les raisons de part & d'autre, & pour terminer leurs querelles. Par raport aux articles où ils ne pouvoient pas les accorder fur le lieu, ils les invitoient à envoier à Rome leurs Députés. Ensuite ils y citérent de plein droit ceux qui refusoient de s'accommoder, les obligeoient d'y plaider leurs cau282 REFLEXIONS SUR LA fes devant le Sénat, & même d'y comparoirre en personnes. D'arbitres & médiateurs devenus juges, ils prirent bientôt le ton de maîtres, regardérent leurs Arrêts comme des décisions irrévocables, trouvérent sort mauvais que l'on ne s'y soumit pas d'abord, & traitérent de rebellion une seconde résistance.

Ainsi le Sénar de Rome s'érigea en Tribunal suprème de l'Univers, jugeant en dernier ressort tous les peuples & tous les Rois. A la fin de chaque guerre il décidoir des peines & des récompenses que chacun avoit méritées. Il ôtoit au peuple vaincu une partie de ses terres, pour en gratisier les Alliés de la République: en quoi il trouvoit un double avantage. Il atrachoit à Rome des Rois dont elle avoit peu à craindre, & beaucoup à espérer; & en affoiblissoit d'autres dont Rome n'avoit rien à espérer, & tout à craindre.

Nous verrons un des premiers MagiRrats de la République des Achéens » se plaindre fortement dans une Af-» semblée publique de cette injuste » usurpation d'une autorité souveraine: » demander de quel droit les Romains

CONDUITE DES ROMAINS, &c. 281 » prenoient un si fier ascendant sur » eux? Si leur République n'étoit pas " aussi libre & aussi indépendante que » celle de Rome? Sur quel titre celle-» ci prétendoit affujettir les Achéens » à lui rendre compte de leur con-» duite? Si elle trouveroit bon que les » Achéens à leur tour s'ingérassent » d'entrer dans l'examen de les affai-» res? Et si, de part & d'autre, les cho-» ses ne devoient pas être égales? « Toutes ces réflexions étoient de bon fens, fondées en raison, sans réplique; & les Romains n'avoient rien à y opposer que la loi du plus fort.

Rome en usa de même, & garda la même politique, à l'égard des Rois. Elle s'attacha d'abord ceux qui étoient les plus foibles, & qui pouvoient moins lui réfister. Elle leur donna le titre d'Alliés, qui les rendoit en quelque sorte sacrés & inviolables, & qui étoient la leur égard comme une sauve-garde contre d'autres Rois plus puissans. Elle s'appliqua à augmenter leurs revenus, & à étendre leur domaine, pour saire voir ce que l'on pouvoit attendre de sa protection. C'est ce qui porta le Roiaume de Pergame à un si haur point de

grandeur.

184 REPLEXIONS SUR LA

Dans la suite les Romains, sous divers prétextes, attaquérent ces grands Potentats, qui étoient les maîtres de l'Europe & de l'Asie. Et avec quelle hauteur ne les traitérent-ils pas, même avant la victoire? Un puissant Roi enfermé dans un cercle étroit par un simple particulier de Rome, & obligé de donner sa réponse avant que d'en sortir : quelle fierté! Mais, après les avoir vaincus, comment en usent-ils à leur égard? Ils leur ordonnent de leur donner leurs enfans & les héritiers de leur Couronne pour otages & pour garants de leur bonne conduite, leur font mettre bas les armes, leur défendent de faire ni guerre ni alliance que fous leur bon plaisir, les reléguent au dela des monts, & ne leur laissent, à pro-. prement parler, qu'un vain titre & un phantôme de Roiauté, dépouillée de les droits & de les avantages.

On ne peut pas douter que la Providence n'eût destiné les Romains à
devenir les maîtres du monde, puisque
leur future grandeur avoit été prédite
dans les Ecritures. Mais ces divins
Oracles leur étoient inconnus; & d'ailleurs la prédiction de leurs conquêtes ne justissoit point leur ambition

conduite des Romains, &c. 285 dont Dieu se servoit pour l'exécution des desseins qu'il avoit formés de toute éternité. Quoiqu'il soit difficile d'assurer, & encore plus de prouver, qu'ils aient formé d'abord le plan de tout soumettre, on ne peut cependant disconvenir, en examinant avec attention toutes leurs démarches, qu'ils agisfoient comme s'ils eussent eu ce pressentation, & qu'une espéce d'infinct les eût portés à s'y conformer en tout.

Quoi qu'il en soit, nous voions par l'événement où s'est terminée cette rare modération des Romains que leurs Panégyristes ont si fort vantée. Ennemis de la liberté de tous les peuples, pleins de mépris pour les Rois & pour la Roiauté, regardant tout l'Univers comme leur proie, ils ont embrassé par une ambition insatiable la conquête du monde entier : ils ont enlevé fans distinction toutes les provinces & tous les Roiaumes, & ont renfermé fous leur domination tous les peuples : en un mot, ils n'ont mis de bornes à leurs vastes projets que celles que les déferts & les mers les ont forcés d'y mettre. C'est ce que la suite nous fera connoitre clairement.

## 286 REFLEXIONS SUR LA

Jusqu'ici nous avons vû les beaux siécles de la République. L'ambition, qui a toujours êté l'ame de toutes les entreprisés des Romains, a été accompagnée de tant de belles actions, de rares qualités, d'éclatantes vertus, qu'elle a pu, relevée sur-tout par tant d'heureux succès, ne paroirre pas fort choquante, & même être regardée comme la marque des grands & nobles fentimens, qui s'élévent au dessus des ames vulgaires, & qui seuls peuvent contribuer à la gloire & à l'accroissement d'un Etat : du moins c'est l'idée qu'en avoient les Payens. Cette ambition ne sera pas toujours si modeste & si retenue. Elle se produira bientôt fans voile & fans déguisement; & dans les derniers tems de la République elle se portera à des excès, qui en causeront la ruine, & changeront la forme du gouvernement.

J'AI DIT que la Providence destinoit les Romains à devenir les mattres de l'Univers. Cette vérité, qui est sondée sur la révélation, & par conséquent incontestable, devient de plus en plus sensible; & pour peu que l'on soit attentis à la suite & à l'ordre des événemens que l'Histoire nous présente, on

CONDUITE DES ROMAINS, &c. 187 reconnoit que tout se raporte & conduit au grand & éternel dessein de Dieu sur l'établissement de son Eglise. A mefure que les tems de l'Incarnation approchent, les conquêtes des Romains deviennent plus rapides, & tiennent plus visiblement du prodige. Ils se hâtent de préparer l'Empire où le régne divin du Fils de Dieu devoit s'établir. Ils rendent la prédication de l'Evangile plus facile & plus promte, en réunissant toutes les nations si différentes de mœurs, de coutumes, de langues, d'intérêts, sous un même gouvernement, qui aura mêmes loix, même police, même commerce, même morale, & où régnera la Jurisprudence la plus raifonnable que l'on ait encore vûe dans le paganisme, ennemie de la polygamie, des mariages incestueux, des divorces arbitraires & licentieux, tous désordres si communs & si autorisés en Syrie, en Egypte, en Orient. Il semble que le troisiéme Empire formé par Alexandre, & divisé en quatre principales Monarchies, sent que la fin de sa durée est proche, & se presse de céder la place au quatriéme Empire prédit par le Prophéte Daniel, & qui

doit engloutir tous les autres Empires & Etats de l'Univers, pour se les incorporer, & pour les soumettre ensuite à Jesus-Christ, le Roi des Rois, & le Roi de tous les sécles.

## PETIT TRAITÉ SUR les Triomphes.

COMME il est parlé très-souvent de Triomphe dans l'Histoire Romaine, j'ai cru qu'il étoir à propos de ramasser dans un même endroir ce qu'il y a de plus essentiel à savoir sur cette matiére, & de plus propre à en donner aux Lecteurs une juste & suffisante idée.

L'honneur du Triomphe étoit chez les Romains la récompense du mérite guerrier la plus éclatante & la plus glorieuse, comme la description de ce quis'y passioni le fera bientôt connoitre. Aussi étoit-ce là l'objet le plus vis de l'ambition des Généraux, & en même tems un motif puissant de se signaler dans le commandement des armées par des actions de valeur & de prudence, & de remporter sur les ennemis des victoires qui pussent les rendre dignes de cet honneur.

Romulus, fondateur de Rome, Prince SUR LES TRIOMPHES. 289
Prince a né pour les grandes actions & qui avoir le talent de les faire valoir, fur le premier qui, après avoir
vaincu quelques peuples voisins, rentra dans la ville en triomphe avec son
armée victorieuse, au milieu des cris
de joie & des applaudissemens de tour

le peuple.

Îl yavoit différentes sottes de Triomphes. Le grand, appellé proprement Triumphus: le petit, nommé Ovatio. On croit que ce dernier étoit ainsi appellé, parce qu'on y immoloit une brebi, au lieu que dans le grand triomphe c'étoit un taureau. L'Ovation s'acsordoit, ou quand la vistoire n'étoit pas fort considérable, ou quand elle avoit été remportée dans un département étranger, ou par un Général qui avoit commandé sans être revétu des charges de Préteur ou de Consul, ou ensin quand les ennemis étoient d'une condition méprisable, tels que les es claves révoltés.

La différence qu'il y avoit entre le grand triomphe & le petit, c'est que dans celui-ci le Triomphateur n'étois point monté sur un char, mais entroit

a Ipse oum factis vir ma- oftentator haud minor, gnificus, tum factorum Liv. I. 10.

Tome VII.

N

290 dans la ville à pié sans être revétu de l'habit triomphal, aiant une couronne non de laurier, mais de myrte; non au son des trompettes, mais seulement des flutes. En un mot ce triomphe étoit beaucoup moins folennel que le grand. Le 2 Conful Postumius Tubertus fut le premier qui remporta cette sorte de triomphe, l'an de Rome 251.

Le grand Triomphe n'étoit accordé que pour des victoires considérables, & il faloit, selon une Loi raportée par Valére Maxime, qu'il y eût eu au moins cinq mille hommes des ennemis tués dans un même combat, & un nombre beaucoup moindre de citoiens. Ce qui avoit donné lieu à cette Loi, étoit l'ambition outrée de quelques Généraux, lesquels pour des expéditions & pour des combats de peu d'importance, demandoient qu'il leur fût permis d'entrer en triomphe dans Rome. Et afin que cette Loi ne fût point rendue inutile par la fraude & le mensonge, on en porta une seconde, qui obligeoit les Généraux de jurer

a Triumphans de Sabi-ore gestierat, mytto Vene-nia primus omnium ovans ingressus orden et, quo-tium fuit corona. Plin, niam rem leviter sin et u. XV. 19.

SUR LES TRIOMPHES. 291 entre les mains du Questeur de la ville, que le nombre des ennemis & des citoiens tués dans le combat, qu'ils avoient indiqué dans les lettres écrites au Sénat, éroit conforme à la vérité, & qu'ils n'avoient ni augmenté l'un, ni diminué l'autre.

On n'accordoit l'honneur du Triomphe que pour avoir étendu & augmenté les limites de l'Etat, & non pour avoir simplement recouvré par la force des armes ce qui lui appartenoit auparavant. C'est pour cette raison qu'on resus le Triomphe à Q. Fulvius, qui avoir repris Capoue; & à L. Opimius, qui avoir obligé les Frégellans de rentrer lous l'obéissance du Peuple Romain.

Quelque heureux succès qu'eût remporté un Général dans une guerre civile, le Sénat n'ordonnoit point de Actions de graces aux dieux, comme c'éroit la coutume dans les autres guerres, & n'accordoit point le Triomphe pour une victoire, qui pouvoit être utile à la République, mais qui étoit toujours regardée comme lugubre & funcste, aiant été achetée par le sang des citoiens, & méritant plutôt des larmes & des gémissemens, que des

marques de joie.

Le Triomphe, dans la rigueur, ne devoit être accordé qu'à celui qui avoit commandé en Chef, cum imperio, & fous les auspices duquel se faisoit la guerre. Ainsi le Préteur ne pouvoit aspirer à cet avantage, quand le Conful, à qui il étoit subordonné, & qui avoit seul la plénitude de pouvoir,

avoit seul la plénitude de pouvoir, 
val. Max s'étoit trouvé présent à l'action. C'est 
fur ce principe que dans la \* dispute 
qui s'éleva entre le Consul Lutatius & 
Valérius Falto Préteur, Atilius Calatinus, qui avoitété nommé pour arbitre, 
donna gain de cause à Lutațius. Cependant comme la maladie avoit 
empéché le Consul d'agir, & que 
l'honneur de la victoire appartenoit 
tout entier au Préteur, on lui accorda 
aussi le Triomphe.

Dionys HaD'abord c'étoit le Sénat seul qui accordoit, le Triomphe. Denys d'Halicarnasse marque que P. Servilius Priscus sut le premier qui triompha par
l'autorité du Peuple, & malgré le Sénat. Il étoit Consul l'an de Rome 259.
Tite-Live, qui ne parle point de ce

. Ce fait est raporté dans le Fome IV.

SUR LES TRIOMPHES. 293 Triomphe, recule de plus de quarantecinq ans l'époque de cette rouveauté. Ce fut, selon lui, l'an 306 de Rome Liv. III. 65 que les Confuls L. Valérius & M. Horatius, aiant vaincu les Volsques & les Latins, & ne pouvant engager le Sénat, à qui ils étoient odieux, à leur rendre justice, introduisirent l'exemple de recourir au Peuple en pareille matiére, & triomphérent en vertud'un ordre du Peuple. Le Sénateur C. Claudius, dans le discours qu'il fit pour s'opposer à cette innovation, dit en termes exprès, que e jamais jusqueslà on ne s'étoit adressé au Peuple pour obtenir le Triomphe, & qu'on avoit toujours laissé au Sénat le pouvoir d'accorder cet honneur à ceux qu'il en

jugeoit dignes.
Loríque les Généraux ne pouvoient
obtenir le Triomphe ni du Sénar ni du
Peuple, & qu'ils croioient néanmoins
l'avoir mérité, ils se dédommageoient
en triomphant de leur autorité privée
fur le mont Albain, éloigné de Rome
de douze milles, c'est-à-dire d'en-

a Nunquam ante de fuiffe... Tum primum , riumpho per populum fine auctoritate Senatile , acum. Semper ællimationem arbitriumque ejus eft. Liv. honoris penes Senatum

viron quatre lieues. Papirius Mafo, l'an de Rome 321, fut le premier qui introduisit cet usage. Marcellus, après la prise de Syracuse, n'aiant pu obtenir du Sénar que l'Ovarion, fit la cérémonie du grand Triomphe sur le mont Albain.

L'un & l'autre Triomphe s'accordoient pour les victoires navales austi bien que pour celles remportées sur terre. Le Consul Duilius sur le premier qui remporta le Triomphe naval.

Le Général qui aspiroit au Triomphe, devoit, pour l'obtenir, rendre compte auparavant au Sénat de ses exploits, & de la victoire qu'il avoit remportée. Le Sénat, pour cet effet, s'assembloit dans le temple de Bellone hors de la ville. Si l'année de son Confulat ou de la Préture étoit expirée, & qu'il n'eût par conséquent que la qualité de Proconful ou de Propréteur; comme ces titres s'anéantissoient par l'entrée dans la ville, & que cependant le Triomphateur devoit être revetu du droit de commandement, esse cum imperio, il faloit qu'un Tribun proposat au Peuple de dispenser le Général de la Loi commune, & de lui accorder le pouvoir du commansur les Triomphes. 295 dement pour le jour où il devoit entrer en Triomphe dans la ville.

Quand tous les préparatifs du Triomphe étoient achevés, & que le jour pris étoit venu, on partoit du champ de Mars . & l'on se mettoit en marche. On entroit ordinairement dans la ville par la porte Capéne. Cette pompe étoit magnifique. J'en donnerai bientôt une description étendue & détaillée : ici je ne fonge qu'à en tracer une légére image. La pompe commençoit par un grand nombre de chariors chargés de différentes dépouilles, & de toutes les richesses conquises sur l'ennemi. Le Triomphateur étoit monté sur un char attelé de quatre chevaux. Immédiatement avant lui marchoient à pié les Officiers, les Généraux, souvent même des Princes & des Rois qu'on avoit faits prisonniers. Les enfans du Vainqueur, s'il en avoit, partageoient avec lui l'honneur du Triomphe, ou assis à ses côtés, ou montés à cheval, & le suivant de près avec les principaux Officiers de l'armée, & toutes les troupes victorieuses, qui étoient en possession de chanter des chansons tantôt à la louange de leur Général, & tantôt même contre lui. Le concours du peuple étoit infini. La pompe traversoit la place publique, & les plus grandes rues de Rome. 2 Quand elle approchoit du Capitole, on conduisoit les prisonniers dans la prison, où souvent le jour même on ôtoit la vie aux Chefs des ennemis. Après que le Triomphateur avoit satisfait aux devoirs de la religion dans le Capitole, il donnoit différentes marques d'honneur à ceux qui s'étoient distingués par leur courage dans le combat, & faisoit distribuer certaines sommes d'argent à tous les foldats de l'armée. La cérémonie finissoit par un repas qu'il donnoit aux principaux des Sénateurs, & aux premiers Officiers de l'armée : après quoi il étoit reconduit en grand cortége dans son logis au bruit des tambours, des trompettes, & de toutes fortes d'instrumens.

Plutarque, dans la vie de Paul Emile, a décrit fort au long, & d'un flyle également vif & éclatant, la marche & l'ordonnance du Triomphe qu'il obtint après avoir vaincu & pris Persée

a Clim de foro in Capitolium currum flectere incipiunt, illos ( duces hofium) duci in carcetem Perr, ulc. n. 77.

SUR LES TRIOMPHES. 297 dernier Roi de Macédoine. Ce Triomphe fur l'un des plus magnifiques que l'on ait jamais vûs à Rome. J'en copierai ici la description presque entiére; elle donnera une juste idée de cette glorieuse cérémonie.

## Triomphe de Paul Emile, tiré de Plutarque.

Voici quelle fut l'ordonnance de co Triomphe. Dans tous les Cirques, dans toutes les places, & dans toutes les rues par où devoit passer la pompe, on dressa des échasauts. Tous les citoiens, vétus de robes blanches, s'empressérent pour y prendre place. Tous les temples furent ouverts, on orna les statues des dieux de couronnes & de guirlandes, & l'encens sumoit fur leurs aurels. Quantité de Licteurs, & d'autres Officiers publics, marchoient de côté & d'autre une verge à la main, pour écatter la soule, & renir les rues libres.

La marche fur partagée de manière qu'elle dura trois jours entiers. Le premier jour fuffic à peine à faire paffer en revûe fous les yeux du peuple les ffatues & les rableaux que l'on avoit chargés fur deux cens cinquante

298 TRAITÉ
chariots: spectacle si plein de charmes, que les yeux ne pouvoient s'en
rassalfasser.

Le second jour on vit passer les plus magnifiques & les plus belles armes des Macédoniens, dont l'airain & l'acier nouvellement fourbis, jettoient un éclat qui éblouissoit la vûe. Elles étoient portées sur un nombre infini de chariots, & on les avoit disposées avec un tel soin, qu'étant arrangées avec beaucoup d'ordre & de fymétrie, il sembloit pourtant qu'on les avoit jettées là au hazard; & cette confusion apparente, mais étudiée & pleine d'art, faisoit une illusion agréable aux fens, & causoit un sensible plaisir. On voioit des casques avec des boucliers, des cuirasses avec des borines, des pavois de Créte avec ceux de Thrace, des carquois péleméle avec des mords & des brides. D'un côté des épées nues, & de l'autre les longues sarisses débordant à droit & à gauche, présentoient en différens sens leurs pointes aigues & menaçantes. Tous ces divers monceaux étoient liés fans être ni trop ferrés ni trop lâches, de manière que le mouvement du chariot faifant heurrer sur les Triomphes. 233 & froisser ensemble dans le transport rant de différentes pièces, elles rendoient un son guerrier & rerrible: & ces armés, quoique vaincues & captives, inspiroient, même aux vainqueurs, une sorte d'horreur & de sainsserent.

Après tous ces chariots pleins d'armes, marchoient trois mille hommes portant l'argent monnoié dans fept cens cinquante vases contenant chacun le poids de trois \* talens, & foutents par quarre hommes. Ces trois mille hommes étoient fuivis d'un grand nombre d'autres, qui portoient les urnes & les cuvettes d'argent; les gobelets faits en guise de cornes, les coupes & les flacons, le tout artistement arrangé; & chaque pièce remarquable en soi par la grandeur, par le poids, & par les ornemens en relief dont elle étoit chargée.

Le troisséme jour les Trompettes commencérent dès le matin à marcher à la tête de tout le cortége, jouant

Dans chaque vase il y sept cens cinquante mille avoit trois talens d'argent, livres.

<sup>\*</sup>M. Dacier évalue ainfi qui valent dix-huit mille dans sa traduction des vies drachmes, c'est-d-dire neuf de Plutarque les sommes mille livres de notre monfoit d'argent sois d'or ici noie. Dans ces 750 vales, mentionnées.

non les airs ordinaires aux jours de fêtes solennelles, mais ceux dont on se serr pour animer le courage des soldats lorsqu'on les mene au combat. Ils étoient fuivis de six-vingts taureaux gras, dont les comes étoient dorées, & ornées de bandelettes & de guirlandes, conduits par des jeunes gens ceints de tabliers bordés de pourpre, qui devoient les immoler. Des enfans marchoient après eux, portant les vases d'or & d'argent nécessaires pour Le facrifice.

On \* voioit ensuite passer la monnoie d'or, portée dans foixante-dixfept vales, dont chacun contenoit trois talens, & étoit soutenu par quatre hommes.

vafes contenoient chacun trois talens d'or , & comme dans ces tems l'or étoit efsimé seulement dix fois plus que l'argent les trois talens d'or en valoient trente d'argent. Ainst dans chaque va-Se il y avoit quatre vingts dix mille livres; & parconfiquent dans les 77, il y neuf cens trente mille liwres. A ce compte , tout l'or & l'argent monnoié monsoit d'treize millions six cens quatre vingts mille livres. Valerius Antias ci-

\* Les soixante-dix-fept | te par Tite-Live . XLV. 40. fait monter cette fomme à quinze millions ; Velleius Paterculus 1. 9. d vingt fix millions deux cens cinquante mille livres: Pline XXXIII. 3. à vingtfix millions fept cens cinquante mille livres. Il faloit que les fommes apportées de Macédoine par Paul Emile fussent bien considérables, puisque, selon Cicéron , Off. 11. 76. elles suffirent pour abolir les triburs que paiois le Peuple Romain.

SUR LES TRIOMPHES. Ces vases étoient suivis de ceux qui portoient la coupe facrée d'or massif, que Paul Emile avoit fait faire du poids de dix \* talens, & qu'il enrichir de pierres précieuses. Après cette coupe marchoient ceux qui portoient les coupes appellées les Antigonides, les Séleucides, (du nom d'Antigonus & de Séleucus, anciens Rois de Macédoine qui s'en étoient servis ) & les Thériclées; ( du nom de Thériclès, excellent ouvrier qui en avoit imaginé & mis à la mode le dessein:) & ceux qui portoient la vaisselle d'or du buffet de Perfée.

Immédiatement après l'on voioit le char de ce Prince avec se armes, & fur ses armes son bandeau Roial. A quelque petite distance suivoient ses enfans avec leurs Gouverneurs, leurs Précepteurs, & tous les Officiers de leur maison, qui sondant tous en larmes tendoient leurs mains au peuple, & enseignoient à leurs illustres mais infortunés Eléves, à implorer humblement la miséticorde des Vain-

<sup>\*</sup> C'est-d dire du poids (cus. Voila une coupe bieu de six cons livres: ar le sa-magnisque. Mais que n'y lens pessis soixante livres: ajoutoient poine encore les Ainsi de cette coupe il y pierres précieuses dons elle avois de l'or pour cent mille (tois entrichie ?.

queurs. Ces enfans étoient au nombre de trois, deux Princes & une Princesse dont la condition fembloit d'autant plus digne de pirié, qu'ils sentoient moins, dans le bas âge où ils étoient, tout le poids de leur misére. Un specacle si triste, & capable d'attendrir les cœurs les plus durs, tira des larmes des yeux de presque tous les assistans, & les rendir distraits & indistraits sur le sort du Ros.

Il marchoit après ses ensans & toute leur suite, envelopé d'un manteau noir, tout troublé & interdit, comme un homme à qui la grandeur de ses maux a ôté tout sentiment, & aliéné l'esprit. La Reine sa semme l'accompagnoit, selon Zonare. Il étoit suivi d'une troupe de ses amis & de ses courtisans, qui marchant la rête baissée, & les regards toujours attachés sur lui, faisoient asset connoître aux Spectateurs que peu touchés de leur propre fortune, ils ne sentient que les malheurs de leur Roi.

Après cette foule d'Officiers & de domeftiques de Persée, on voioit pasfer quatre cens couronnes d'or, que les villes avoient envoiées à Paul Emile par des Ambassadeurs, comme le prix

de sa victoire.

sur les Triomphes. Enfin Paul Emile paroissoit, monté fur un char superbe & magnifiquement orné. Quand il n'y auroit eu que sa personne, il auroit été très-digne d'attirer tous les regards sans toute cette majesté & cette pompe qui l'environnoient. Mais sa bonne mine étoit encore rehaussée par la robe de pourpre brochée d'or; & il portoit à la main droite une branche de laurier. Entre les autres personnages illustres qui étoient à sa suite, on remarquoit fes deux fils Q. Maximus & P. Scipion. Toute son armée suivoit son char par compagnies rangées en bon ordre, portant aussi des branches de laurier, & chantant tantôt des chansons pleines de brocards contre leur Général, licence usitée & permise dans cette occasion, & tantôt des chants de triomphe remplis de louanges fur fes grands & glorieux exploits.

Il faut avouer qu'il n'y avoit rien de plus flateur pour des Commandans qui avoient remporté d'illustres victoires sur les ennemis de l'Etat, que de rentrer dans Rome avec un si majestueux appareil, au milieu des acclamations & des applaudissemens d'un peuple innombtable, & suivis de tou-

Traité

304 tes leurs troupes victorieuses. Aussi cette pompe parut-elle aux Empereurs trop brillante pour des particuliers. Agrippa, sans doute de concert avec Auguste, donna l'exemple de refuser le Triomphe qui lui avoit été décerné. Cet exemple devint une loi; &, depuis ce tems, les Empereurs se réservérent à eux seuls la gloire du Triomphe, se contentant de donner aux particuliers les ornemens de Triomphateurs.

Mais si, par la pompe de Triomphe, le mérite guerrier étoit dignement & glorieusement récompensé, combien croit-on qu'un tel spectacle inspiroit d'orgueil & de fierté aux citoiens Romains, lesquels, accourumés dès leur enfance à voir traînés ignominieusement devant le char d'un vainqueur superbe des Généraux d'armées, des Princes, des Rois, se regardoient comme les maîtres & les arbitres fouyerains du fort de ce qu'il y a de plus grand & de plus respecté parmi les hommes? Paroissoit-il quelque trace d'humanité dans une cérémonie, où des Rois & des Reines, chargés de chaînes comme des criminels, étoient donnés en spectacle au public? N'é-

SUR LES TRIOMPHES. 305 toit-ce pas marquer avec affectation un mépris injurieux pour la majesté du Trône, & faire insulte à tous les Rois de la terre, que d'humilier de la forte des Princes, dont tout le crime fouvent étoit d'avoir été vaincus? Le a malheur des Rois n'a-til pas coutume au contraire d'exciter la compassion, & leur nom, toujours respe-Ctable & facré, ne devoit-il pas les mettre à l'abri d'un traitement si indigne? Je ne sais pas comment Rome pouvoit justifier un acte d'inhumanité si contraire à tous les sentimens de bonté & de clémence, qu'elle se piquoit de montrer en toute autre occasion.

a Hoc jam fere sie fieri j misericordiam ... quod refolere accepimus , ut regum afflictæ fortunæ multotum oges alliciant ad Cic. pro Leg. Man. 14.





## LIVRE VINGT-QUATRIÉME.



E LIVRE renferme l'espace d'onze ans, 563-573. contient principalement la fin de la guerre des Eto-

liens, les victoires de Manlius sur les Gaulois d'Asie, l'accusation de Scipion l'Africain & sa retraite à Literne, le fanatisme des Bacchanales découvert & puni, les mécontentemens de Philippe Roi de Macédoine contre les Romains, la censure de Caton, & la mort funeste de Démétrius fils de Philippe.

§. I.

Manius Acilius triomphe des Etoliens. Défaite des Romains en Espagne sous Paul Emile. Jeunesse de Paul Emile. Famille du même Général. Les Ambassadeurs Etoliens sont chassés de Rome & de l'Italie, sans avoir obtenu la paix. Mort du Préteur Bébius. Paul

CORNELIUS ET LÆLIUS CONS. 307 Emile gagne une grande bataille sur les Lusitaniens en Espagne. Vive dispute au sujet de la Censure. Amynandre est rétabli dans son Roiaume par les Etoliens. La nouvelle de l'arrivée prochaine du Consul jette les Etoliens dans un grand trouble. Le Conful Fulvius arrive dans la Gréce. Il forme le siège d'Ambracie, qui se défend vigoureusement. Les Etoliens demandent & obtiennent enfin la paix. Ambracie se rend. Les Ambassadeurs des Etoliens · partent pour Rome. Le Traité de paix y est enfin ratisié. Le Consul Manlius entreprend la guerre contre les Gallo-Grecs. Origine de ce peuple. Manlius marche contre les Gallo-Grecs. Il arrive sur leurs terres, & exhorte ses foldats à bien faire leur devoir. Deux des trois corps des Gaulois se retirent fur le mont Qlympe.Ils y sont attaqués par les Romains , & vaincus. Le Conful s'approche d'Ancyre, pour attaquer le troisiéme corps des Gaulois. Action extraordinaire d'une prisonnière Gauloise. Seconde victoire remportée fur les Gaulois. Manlius retourne à Ephése. Censure exercée avec beaucoup de douceur. Le Conful Fulvius prend d'affaut Samé, & réduit toute l'Ile de 308 CORNELIUS ET LÆLIUS CONS.
Céphallénie.Nouveaux Confuls. Éclipfe de foleil. Ambassade des peuples de
l'Afievers Manlius. Autres Ambassade
des d'Antiochus, des Gaulois, &
d'Ariarathe. Conditions du Traité conclu entre le peuple Romain & Antiochus. Réstexions sur Antiochu. Mort
funeste de ce Prince. Décrets & Ordonnances au sujet des Rois & des Villes
de l'Asie. Manlius repasse en Europe,
& conduit son armée dans la Gréce.

L. Cornelius Scipio. C. Lælius.

An .R. 561. Av. J.C. 198.

> Pour ne point interrompre la fuite de ce qui regarde la guerre contre Antiochus; j'ai omis quelques faits, auxquels je reviens maintenant.

Manius Aci. Pendant que les choses dont j'ai lius tromphe parlé dans le Livre précédent se les Fosses.

L. XXXVII, passonient en Asie, les deux Proconde suis O. Minucius & Manius Acilius

revintent à Rome à peu près dans le même tems; tous deux dans l'espérance de triompher, le premier des Liguriens, & l'autre des Etoliens, qu'ils avoient vaincus. Minucius sur refusé. Acilius, comme je l'ai déja raporté, triompha d'Antiochus & des Etoliens avec beaucoup de pompe & de magnissence. Cornelius et Lælius Cons. 309

La joie que causa ce spectacle fut AN. R. 1622 bientôt troublée par la fâcheuse nou- Av. J.C. 190. velle que l'on reçur d'Espagne. Le Pro-Romains en consul L. Emilius aiant été défait par Espagne sous les Lusitaniens, avoit laissé six mille hommes sur la place, & ramené les autres tout tremblans dans leur camp, qu'ils avoient eu beaucoup de peine à défendre, & où même ils n'oférent rester, mais se retirérent, marchant à grandes journées, en pays ami. C'est ce même Paul Emile, qui se rendit depuis très-célébre, & qui vainquit Perfée Roi de Macédoine. Une défaire ne doit pas décrier un Capitaine, à qui elle peut devenir fort utile en l'engageant à faire de généreux efforts pour la réparer, comme nous verrons bientôt que Paul Emile le fit l'année fuivante. Comme il jouera un grand rôle dans la République, j'inférerai ici quelques traits de sa vie que Plutarque nous a confervés.

L. Emilius Paulus fon pére, qui commandoit & fut tue à la bataille de Paul Emile. Cannes, eut une fille nommée Emilie, mil. Paul. qui fut mariée au grand Scipion, & un filsappellé comme lui Paul Émile: c'est celui dont il s'agit ici. Il commenca à entrer dans le monde dans un tems,

Jenneffe de Plut. in Ke 310 CORNELIUS ET LÆLIUS CONS.

Av. J.C. 190.

Ax. R. 162. où florissoient un très-grand nombre de personnages illustres par leurs verrus & par leurs exploits; & il s'y dif-tingua d'une manière particulière, quoique par une voie différente de celle que prenoient alors les jeunes gens pour s'illustrer. Car il ne s'exerça point à l'éloquence du Barreau ; & il renonça aussi aux brigues, aux sollicitations, aux caresses, & à d'autres pareilles voies dont la plupart se servoient pour gagner la faveur du Peuple en s'infinuant dans ses bonnes graces par un empressement marqué à lui plaire. Il ne songea à s'en faire connoître & estimer que par la valeur, par la justice, & par un ferme attachement à ses devoirs, en quoi il surpassa tous les jeunes gens de son âge.

La première charge confidérable qu'il demanda, fut l'Edilité; & il fut préféré à douze concurrens, tous d'une si grande naissance & d'un si grand mérite, qu'il n'y en eut pas un qui dans la fuite ne parvint au Confulat.

Aiant été associé au Collége des Augures, qui étoient un certain nombre de Prêtres, auxquels les Romains commettoient le foin & l'intendance des divinations qui se tiroient des oi-

Cornelius et Lælius Cons. 311 feaux & de tous les signes & prodiges AN. R. 162. célestes, il donna une application ex- Av. J.C. 190. traordinaire à l'étude des rits anciens & des cérémonies de la religion. Comme il avoit grand soin de n'y rien innover, il étoit aussi très-attentif à en faire garder exactement les plus légéres observances, persuadé que dans le gouvernement des affaires publiques, dont le ministère des Augures faisoit une partie considérable, quand on se relâche sur les petites choses, cette négligence entraîne peu à peu le violement des régles les plus importantes, & ouvre la porte à une pernicieuse licence.

Il ne fut ni moins exact ni moins févére à rétablir & à faire observer tous les anciens réglemens de la discipline militaire. Jamais, pendant qu'il commanda les armées, on ne le vir ni flater ni caresser ses foldats, pour gagner leur amitié par de foibles & lâches complaisances, comme faisoient plusieurs Généraux. Il expliquoit à ses troupes jusqu'aux moindres devoirs de leur profession, se montrant terrible & inexorable à ceux qui désobéssicsient pour maxime que vaincre ses ennemis, n'est presque que la suite & cenant pour maxime que vaincre ses ennemis, n'est presque que la suite &

112 CORNELIUS ET LÆLIUS CONS.

As. R. 162. l'accessoire du soin que l'on a pris de Av J.C. 192. bien dresser & discipliner ses citoiens.

Famille du Ibid.

Il avoit époufé en premières noces même Géné- Papiria, fille de Papirius Maso, qui avoit été Consul. Après avoir vécu lontems avec elle , & en avoir eu deux fils, il la répudia, sans que l'on puisse assigner au juste le motif qui le détermina à ce divorce. Mais, ajoute ici Plutarque, en fait de séparation de mariage, il me semble qu'il n'y a rien de plus vrai que ce qu'un Romain, qui venoit de répudier la femme, dit à ses amis qui lui en faisoient des reproches & qui lui demandoient, Votre femme n'est-elle pas sage? n'est-elle pas belle? ne vous a-t-elle pas donné de beaux enfans? Pour toute réponse à ces quesrions il leur montra son soulier, & les questionnant à son tour, Ce foulier, leur dit-il , n'est-il pas beau? n'est-il pas bien fait? Mais aucun de yous ne fait où il me bleffe.

Le divorce étoit permis à Rome par la Loi des douze Tables : cependant on n'y en avoit point vû d'exemple avant l'an 520. Jesus-Christ, en condannant absolument le divorce, a rappellé le mariage à son institution primitive, & l'a rétabli dans sa premiére pureté.

CORNELIUS ET LÆLIUS CONS. 313 A la place de Papiria, Paul Emile AN. R. 162. en épousa une autre, dont il eut deux Av.J.C. 190.

enfans males, qu'il garda dans sa maison: & les deux autres qu'il avoit de sa premiére femme, il les sit passer par adoption dans les premiéres & les plus illustres maisons de Rome. Son aîné fut adopté par le fils de Fabius Maximus cinq fois Consul & Dicateur; & le second, par le fils de Scipion l'Africain, qui se trouva ainsi son pére adoptif & son cousin en même tems. C'eft ce second fils de Paul Emile qui est si connu dans l'Histoire sous le nom de second Africain. Des deux filles de Paul Emile, l'une fut mariée au fils de Caton le Censeur, & l'autre à Tubéron, personnage très-vénérable par sa vertu, & celui de tous les Romains qui se maintint dans sa panvrêté avec : le plus de magnanimité & de constance, comme nous le verrons dans la fuite.

Cette distinction des enfans de Paul Emile sera nécessaire pour l'intelligence de plusieurs faits que nous raporte-

rons dans leur tems.

. Tite Live, après avoir marqué en L. XXXVII. peu de mots la défaite de ce Général, 46. dit que l'on repeupla les Colonies de Tome VII.

114 FULVIUS ET MANLIUS CONS.

Av. R. 15th Plaifance & de Crémone, en y en-Av. J.C. 1900 voiant fix mille hommes; & que l'on en établit deux nouvelles dans le pays qui avoit été conquis fur les Boiens.

Dans l'Assemblée qui se tint pour créer des Consuls, M. Fulvius Nobilior sur nommé seul, parce qu'aucun des autres Candidats n'avoit le nombre compétent de sustrages, c'est-àdire plus de la moitié des Centuries. Le lendemain Fulvius se donna pour Collégue Cn. Manlius Vulso.

An. R. 763.
Av.J.C. 189.
M. Fulvius Nobilior.
Cn. Manlius Vulso.

Les Ambassadeurs des Etoliens aiant Les Ambassadeurs Eto-été introduits dans le Sénat, auroient liens font chailes de Ro- dû être engages par le sonvenir de leur me & de l'I- conduite passée, & par l'état malheuavoir obtenu reux où ils fe trouvoient actuellement, L XXXVII. à avouer leur faute ou leur imprudence, & à en demander humblement le par-49. don. Mais, suivant leur caractére arrogant & intraitable, ils fe mirent à vanter les services qu'ils prétendoient avoir rendus au Peuple Romain; & lui reprochant presque que c'étoit à leur valeur qu'il étoit redevable de la victoire qu'il avoit remportée sur Philippe, ils choquérent les oreilles de tous leurs

FULVIUS ET MANLIUS CONS. 315 auditeurs par un discours si insolent; Av. R. 561. & en rappellant des faits anciens & oubliés, ils firent si bien qu'ils réveillérent dans l'esprit des Sénateurs la méthoire d'un plus grand nombre de traits désavantageux à leur Nation, qu'ils ne pouvoient en citer de favorables. Ainsi . au lieu d'exciter les sentimens de compassion qui pouvoient les sauver, ils ne firent qu'allumer le courroux & la haine qui cauférent leur perte. Un Sénateur leur aiant demandé s'ils s'abandonnoient absolument à la bonne foi du Peuple Romain; & un autre, s'ils étoient résolus à n'avoir plus d'autres alliés & d'autres ennemis que ceux de Rome, ils ne répondirent rien de satisfaisant à ces questions, ce qui sit qu'on leur ordonna de fortir de la falle. Alors tous les Sénateurs s'écriérent d'une commune voix, » Que les Eto-» liens étoient encore attachés à Antio-» chus plus que jamais. (Le Roi Antiochus n'avoit pas encore été vaincu par Scipion) . & que c'étoit là ce » qui entretenoit en eux l'esprit de ré-» volte : qu'ainsi il faloit leur faire la » guerre à toute outrance ; jusqu'à ce " qu'on fût venu à bout de domter » deur fierté & leur arrogance. & Ce

An. R 163 qui mit le comble à l'indignation des Av. J.C. 189. Romains, c'est qu'on sut que dans le tems qu'ils demandoient la paix au Sénat, ils faisoient eux-mêmes la guerre aux Dolopes & aux Athamanes, peuples voisins de l'Epire, & attaquoient par conséquent Philippe alors ami de Rome. Le Sénat rendit donc un Décret qui leur ordonnoit de fortir ce jour-là de la Ville, & dans l'espace de quinze jours de toute l'Italie. A. Térentius Varron eut ordre de les accompagner jusqu'à la mer; & l'on leur déclara avant qu'ils partissent, qu'on traiteroit dans la fuite comme ennemis tous les Ambassadeurs qui viendroient de leur part, à moins qu'ils n'en eufsent obtenu la permission du Général. Romain qui commanderoit dans la Gréce, & qu'ils ne fussent accompagnésid'un Officier Romain. C'est ainsi qu'ils furent congédics.

L. XXXVII. Alors on traita dans le Sénat des, départemens des Généraux. L'Etolie échut par le fort à M. Fulyius, & l'A-

sie à Cn. Manlius.

Rome la nouvelle de la victoire remportée fur Antiochus, & que l'on y donna audience aux Ambassadeurs Fulvius et Manlius Cons. 317 d'Euméne, des Rhodiens, & d'An-AN. R. 563. Av.J.C. 189.

Peu de tems après il y vint des Ambassadeurs de la part des Marseillois, dui apprirent au Sénat que L. Bébius, den partant pour aller en son département d'Espagne, avoir été investi par les Liguriens, qui avoient tué la plus grande partie de ceux qui l'accompagnoient, & l'avoient blessé lui-même. Que ce Général s'étant fair porter à Marseille sans Licteurs, avec un petit nombre de personnes, y étoit mort au bout de trois jours. P. Junius Brutus, qui commandoit en Toscane, su tenvoié en sa place, & chargé du commandement dans l'Espagne Ultérieure.

On apprit en même tems, que L. Faul Emilius Paulus, qui l'année précéden-grande batte avoit été battu dans cette province, Laille sur le aiant ramassé une armée à la hâte lon-tems avant que son successeur vint le Plad. Estever, avoit donné bataille aux Lusitaniens, leur avoit tué dix-huit mille hommes, fait treize cens prisonniers,

& s'étoit emparé de leur camp.

La nomination des Cenfeurs excita vive dipue dans Rome une difpute bien vive, parce que plufieurs des plus illufres ciL. XXVII.
Toiens demandoient cette charge avec §8.

O iij

318 FULVIUS ET MANLIUS CONS.

An. R. 563: beaucoup de chaleur. M. Porcius CaAv. J.C. 189.

ron étoit de ce nombre. Elle fut donnée à T. Quintius Flamininus & à M.

Claudius Marcellus.

Amynandie Pendant qu'on avoit fait la guerfe est ritabli en Asie, l'Etolie n'étoit pas demeurée Roieume par tranquille. L'Athamanie avoit occale Etolieus. Sionné de nouveaux troubles. Depuis du'Amynandre avoit été chassé de ses

qu'Amynandre avoit été chassé de ses États, ils avoient été gouvernés par les Lieurenans de Philippe, qui par leur avarice, leur orgueil, leur cruauté, itritérent si fort les peuples, qu'ils résolu-rent de rappeller leur ancien Maître, dont ils regrettoient la douceur & la modération. Amynandre, soutenu par les Eroliens, rentra dans la possession de son Roiaume. Philippe n'eut pas plutôt appris la révolte des Athamanes, qu'il partit avec six mille hommes, & entra dans l'Athamanie. Mais aiant fair de vains efforts pour réduire les peuples, il fut obligé de retourner en Macédoine. Amynandre envoia des Ambassadeurs à Rome au Sénat, & dans l'Afie aux deux Scipions, qui s'étoient arrétés à Ephése pour s'y repofer après la défaite d'Antiochus. Il demandoit la paix, & s'excusoit d'avoir emploié les armes des Etoliens, pour

Fulvius et Manlius Cons. 319 rentrer en possession de ses Etats. Il an. R. 563se plaignoit sur tout des injustices de Av. J.C. 189.

Philippe.

Les Etoliens aiant foumis les Dolo- La nouvelpes & les Amphilochiens, & aiant ré-le de l'arrivée tabli Amynandre dans l'Athamanie, conful jette commençoient à triompher de joie les Etolieus pour ces heureux fuccès, lorsqu'ils ap- trouble. prirent que les Romains avoient vaincu L. XXXVIII. Antiochus dans l'Asie. Quelques jours après les Ambassadeurs qu'ils avoient envoiés à Rome, revinrent sans raporter la paix qu'ils étoient allé demander, & leur apprirent que le Consul Fulvius avoit déja passé la mer avec son armée. Effraiés de ces nouvelles, ils résolurent d'envoier à Rome de nouveaux Ambassadeurs qu'ils choisirent parmi les premiers de leur nation, après avoir engagé les Rhodiens & les Athéniens à y joindre les leurs. Ils espéroient que l'autorité de ces deux Républiques feroit agréer au Sénat les prières qu'il avoit d'abord rejettées.

Fulvius cependant aborda à Apol-Le consulonie. La première chose qu'il fit fur ve dans la de délibérer avec les principaux des Gréce, l'Israelle principaux des Gréces, l'Israelle principaux des Gréches de Gréches, Ils lui qui fodéfend conseillérent de commencer par le sié-maille principaux de l'israelle principaux des gréces de l'israelle principaux de l'israell

Av. R. 163, ge d'Ambracie, qui pour lors s'étoir Av. J.C. 18, ge d'Ambracie, qui pour lors s'étoir L. XXXVIII. donnée aux Étoliens. Cette ville, ou-47. tre qu'elle étoit défendue d'un côré

tre qu'elle étoit défendue d'un côté par la riviére Aréthon, & de l'autre par une montagne fort escarpée, étoit entourée d'un mur très-solide qui avoit trois milles de circuit, c'est-à-dire près d'une lieue. Le Conful emploia tous les moiens que l'art de la guerre fournissoit alors pour les siéges. Il lui importoit extrêmement pour sa propre réputation, & pour le succès de toute la campagne, de réussir dans sa première entreprise. L'attaque fut des plus vives, & la défense ne le sur pas moins. Un renfort de cinq cens hommes d'élite, que les Etoliens trouvérent moien de faire entret dans la place malgré la vigilance des Romains, augmenta beaucoup le courage & la confiance des affiégés. Ils emploioient tous les jours de nouvelles inventions pour bruler les machines des ennemis. Îls faisoient de fréquentes sorties, où ils avoient presque toujours l'avantage. Leur résistance sut si vigourcuse & si opiniarre, que le Consul se repentoit presque de s'être engagé dans ce siège, dont le succès commençoit à lui paroitre douteux.

Les Etoliens, de leur côté, n'étoient AN. R. 161. pas dans une moindre inquietude. Les Etoliens D'une part, Ambracie étoit vivement demanden: & pressée; de l'autre, leurs côtes mari-obtiennent enfin la paix. times étoient ravagées par la flote Ro- Ambracie (e maine: enfin l'Amphilochie & la Do-rend. lopie étoient en proie aux Macédo- 8. 2. niens. Il leur étoit absolument impossible de soutenir la guerre en même tems dans trois endroits différens. Les choses étant en cet état, le Préteur assembla les principaux de la nation, pour savoir ce qu'ils lui conseilloient de faire. » Tous furent d'avis » qu'il faloit demander la paix, & la » conclure à des conditions avantageu-» ses s'il étoit possible, ou du moins » tolérables, si l'on ne pouvoit faire » autrement. Qu'ils avoient entrepris » la guerre dans l'espérance d'être ap-» puiés des sorces d'Antiochus. Mais ... comment la pourroient - ils conti-» nuer après que ce Prince avoit été " vaincu par mer & par terre, & » chassé presque hors des bornes de " l'Univers au - dela des sommets du » mont Taurus? Que Phénéas & Damo-» téle, revêtus de pleins pouvoirs, » fissent, suivant leurs lumiéres & leur » zêle, tout ce que, dans les conjon-

Av. R. 143. Ctures présentes, ils jugeroient le Av.J.C. 189. plus convenable à la parrie, puisque » la fortune avoit réduit les Étoliens » à la nécessité de recevoir la loi » d'autrui.

Les Ambassadeurs étant arrivés avec ces pouvoirs, » priérent le Consul d'é-" pargner Ambracie, & d'avoir pitié " d'une Nation autrefois Allice, & » qui depuis avoit été portée à de " folles entreprises, finon par les in-\* " justices qu'on lui avoit faites , au » moins par les calamités auxquelles » on l'avoit réduite. Que les Romains " n'avoient pas plus à se plaindre » des injures qu'ils avoient reçues des » Etoliens dans la guerre d'Antiochus o qu'à se louer des services qu'ils leur avoient rendus dans celle de Phi-» lippe; & que comme dans celle-ci » la récompense, de la part des Romains, avoit été médiocre; dans " l'autre ils ne devoient pas pousser la w punition à la dernière rigueur.

Le Consul leur répliqua, » Que les "Eroliens avoient fouvent recours » aux priéres pour obtenir la fin de la n guerre, mais toujours avec peu de » bonne foi & de fincérité. Qu'en dep mandant la paix ils imitassent AnFULVIUS ET MANLIUS CONS. 323 retiochus, qu'ils avoient entraîné An. R. 363. dans la guerre. Que ce Prince n'a
Av. J.G. 189.

» voit pas seulement renoncé à un » petit nombre de villes que l'on vou-» loit remettre en liberté, mais à tou-» te la partie de l'Asse située en deça » du mont Taurus, c'est-à-dire à une » étendue de pays qui pouvoit for-» mer an Roiaume opulent & con-» fidérable. Que pour lui, il n'écoute-" roit point les Étoliens, qu'ils n'euf-» fent mis bas les armes. Qu'il faloit » commencer par les livrer aux Ro-» mains avec tous leurs chevaux. Que » de plus ils paieroient aux Romains » mille talens, (trois millions) moitié » comptant, & s'engageroient par le » Traité à n'avoir point d'autres amis » ni d'autres ennemis que cenx de » Rome.

Les Ambassadeurs trouvant ces conditions extrêmement dures, & se défiant du caractère inconstant & indomable de ceux qui les avoient en voiés, s'en tetournérent sans faire aucune réponse au Consul, pour consulter de nouveau le Préteux & les Chefs de la nation. Ils furent fort mal reçus. On leur reprocha qu'aiant eu ordre de raporter la paix à quel-

AN. R. 163 que condition que ce fût, ils expo-Av.J.C. 189 foient l'Etolie à un traitement plus dur par leur lenteur & leur retardement. Ils se remirent donc en chemin pour retourner à Ambracie. Mais ils tombérent dans une embufcade que leur avoient dressé sur la route les Acarnaniens avec qui les Etoliens étoient en guerre, & furent conduits à Thyrium, où l'on les retint prisonniers. Voilà ce qui éloigna la conclusion de

la paix.

Les Ambassadeurs des Rhodiens & des Athéniens étoient déja dans le camp du Consul, à qui ils étoient venus demander grace pour les Etoliens; quand Amynandre Roi des Athamanes, après s'être muni d'un fauf-conduit, s'y rendit aussi, afin d'intercéder, moins pour les Etoliens en général, qu'en particulier pour la ville d'Ambracie, où il avoit passé la plus grande partie de son exil. Le Consul aiant appris d'eux l'accident des Ambassadeurs, ordonna qu'on les lui amenât de Thyrium; & quand ils furent arrivés, on recommença à parler de paix. Amynandre follicitoit vivement les Ambraciens à se rendre, car c'étoit ce qu'il avoit le plus à cœur. Et comFULVIUS ET MANLIUS CONS. 325 me il avoit peine à perfuader leurs AN. R. 551. Magistrats dans les conférences qu'il

avoit avec eux au pié des murailles, il entra dans la ville par la permission du Consul, & ajoutant les priéres aux conseils, il les engagea ensin à ouvrir leurs portes aux Romains, après avoir tiré parole du Consul que la garnison Etolienne pourroit sortir, & se retirer

en toute liberté.

La reddition d'Ambracie fut un grand acheminement à la paix. C. Valérius fils de Lévinus , frére uterin du Consul, qui avoit fait amitié avec les Etoliens, leur fut d'un grand secours en cette occasion pour leur faire obtenir des conditions plus supportables. » Fulvius n'exigea d'eux que » cinq cens talens Euborques, ( un peu » moins d'un million & demi ) dont » ils en paieroient deux cens com-» prant, & le reste en six palemens » ègaux de six mois en six mois. Qu'ils » rendroient aux Romains leurs pri-» fonniers & leurs transfuges. Qu'ils » ne retiendroient dans leur dépenndance aucune des villes, qui depuis » l'arrivée de T. Quintius dans la » Gréce, eût été prise de force par » les Romains, ou qui se seroit ren-

AN R. (61). due volontairement à eux. Que l'Île Ay. J.C. (89). de Céphallénie ne feroit point comp prife dans le Traité. « Quoique les Ambassadeurs n'eussement si doux, ils demandérent cependant & obtingent la permission d'aller encore confulter la Nation. Les conditions de paix furent acceptées d'un consentement général.

Les Ambraciens firent présent au Conful d'une couronne d'or pesant cent cinquante livres : ( un peu plus de deux cens trente-quatre de nos marcs ) & ce Général fit enlever toures les statues de marbre & d'airain, & tous les tableaux, qui se trouvoient à Ambracie en plus grand nombre & d'un plus grand prix qu'en aucune ville du pays, parce que Pyrrhus y avoit eu autrefois son palais. Mais c'est à quoi il borna tout le butin qu'il fit en cette ville. Il auroit mieux fait encore de ne point transporter ces statues & ces tableaux à Rome, où ce goût, dont les suites furent si pernicieuses, commençoit à s'établir; & l'on fait quel ravage il y fit.

Les Ambassa. Le Consul étant parti d'Ambracie, deurs des Etoliens partent entra dans le cœus de l'Etolie. Les FULVIUS ET MANEIUS CONS. 327
Ambassades Etoliens vinrent l'y An. R. 163, 27
reouver. Aiant appris d'eux que les pour Rome.
conditions de paix avoient été accep- Le Traité de trées dans une Assemblée générale, il paix y est enfantable.
leur ordonna d'aller à Rome, leur L'XXXVIII.
permit d'emmener avec eux les Dé- 10. 11.

putés de Rhodes & d'Athénes, pour être leurs intercesseurs auprès du Sénat; & aiant aussi consenti que son frère C. Valérius les accompagnât; il

passa dans la Céphallénie.

Les Etoliens étant arrivés à Rome, y trouvérent les esprits fort prévenus contre eux, par les lettres & les Ambassadents que Philippe avoit eu soin d'y envoier. Les plaintes réitérées de ce Prince avoient fermé les oreilles des Sénareurs aux priéres des Etoliens. Cependant le Sénat éconta avec beaucoup d'attention les Ambassadeurs de Rhodes & d'Athénes. Leon, qui parloir au nom des Athéniens, usa d'une similitude qui les frapa, quoiqu'assez commune. " Après a avoir comparé " l'Etolie à une mer tranquille quand » les vents ne l'agitent point ; il ajouta. » que lorsque ces peuples étoient reftés

a Vulgată smilitudine, parando multitudinem mari tranquillo, quod Etolorum, usus, com ventis concitaretur, aqui in side Romana societatis

An. R. 163. » dans l'alliance & l'amitié des Ro-Av. J. C. 189. » mains, ç'avoit été par une suite de » la tranquillité qui faisoit leur situa-» tion naturelle. Mais que Thoas & " Dicéarque, Ménétas & Damocrite. » en · foufflant comme des vents impé-" tueux, les deux premiers du côté " de l'Asie, & les deux autres du côté » de l'Europe, avoient excité cette » tempête, qui les avoit poussés vers » Antiochus comme contre un écueil » où ils s'étoient brifés. « Après bien des difficultés & des traverses, les Etoliens obtinrent enfin que le Traité de paix seroit ratifié, tel, à peu de choses près, qu'il avoit été dicté par Fulvius. On leur laissa la liberté de donner de l'or au lieu d'argent, s'ils l'aimoient mieux, pourvû que la \* différence d'une espéce à l'autre ne fût que de dix à un.

PENDANT que le Consul Fulvius faisoit ainsi la guerre & ensuite la paix avec les Etoliens, Manlius son Collé-

manfifent, infin gentti chum eas, ficut ad feoptranquillitate quieffe cos aichat : poftea quam fine ab Mās Thoas & Diezar ichus, ab Europa Mentas & Damocritus ceptifent; if multiplient, avoit perdu tum illam tempefacen Keiters de fa valeur. FULVIUS ET MANLIUS CONS. 329
gue entreprit aussi de son côté une As. R. 641.
guerre dans une région de l'Asie assez éloignée, contre les Gaulois établis
dans ces contrées, & appellés par les
Romains Gallo-Grecs: j'expliquerai
bientôt pourquoi on les nommoit ainsi,
& où ils étoient stués.

Le Consul étoit venu à Ephése dès le Le Consul commencement du printems, & avoit Manlius enpris le commandement des Troupesguerre contre que lui remit L. Scipion. Après en les Galloavoir fait la revûe, il assembla les sol- L xxxvIII. dats, » & aiant loué la valeur avec12. » laquelle ils avoient domté Antio-» chus dans un seul combat, il les » exhorta à l'emploier encore contre » les Gaulois qui avoient donné du " secours à ce Prince, & dont le ca-» ractére étoit si féroce & si indomta-» ble, que c'étoit en vain qu'ils avoient » repoussé Antiochus au dela du mont » Taurus, s'ils laissoient en deça une » nation si sière & si puissante. Il par-» la de lui-même en peu de mots & » avec modestie, sans rien dire dont » tout le monde ne reconnût la vérité. Aussi son discours fut généralement applaudi. Les soldats n'appréhendoient pas beaucoup les Gaulois, qui aiant été vaincus lorsqu'ils étoient joints à

AN. R. 163. la nombreuse armée d'Antiochus, seroient encore moins en état de résister seuls aux Romains.

Origine de Ce peuple, environ quatre-vingtsee peuple.
L. XXYVII. dix ans avant le tems, où nous fomis.
mes, fortant en foule de la Gaule fa

mes, fortant en foule de la Gaule sa patrie, ou parce qu'il s'y trouvoit trop ferré, ou attiré par l'espérance du butin, persuadé d'ailleurs qu'il ne trouveroit sur sa route aucune nation qui lui fût égale en valeur, arriva sous la conduite de Brennus jusques dans le pays des Dardaniens. Alors il s'éleva une fédition qui partagea la Nation en deux corps. Les uns restérent avec Brennus leur premier Chef; ce font ceux dont le désastre devant Delphes est si célébre dans l'Histoire : les autres au nombre de vingt mille, aiant choisi Léonorius & Lutarius pour les commander, passérent avec eux dans la Thrace. Là, en combattant avec bravoure ceux qui vouloient les arréter, & mettant à contribution ceux qui leur demandoient la paix, ils poussérent jusqu'à Bysance; & pendant un long tems firent paier tribut à toutes les villes de la Propontide, dont ils s'étoient rendu maîtres. Dans la suite, apprenant de près combien les

FULVIUS ET MANLIUS CONS. 331 terres de l'Afie étoient fertiles, il leur Ax. R. 563, prit envie d'aller s'y établir. S'étant Av. J.C. 189.

donc emparés par fraude de Lysimachie, & aiant foumis toute la Querfonnése par la force des armes, ils descendirent jusqu'aux bords de l'Hellespont. Apercevant de là ce riche pays, qui n'étoit séparé d'eux que par un bras de mer fort étroit, ils concurent un desir encore plus violent d'y passer. Ils envoiérent donc des Ambassadeurs à Antipater Gouverneur de cette côte pour lui en demander la liberté. Mais comme il les amusoit de promesses sans rien terminer, Lutarius passa le détroit, & entra en Asie, où Léonorius le suivit de près. Réunis ensemble, ils donnérent du secours à Nicoméde Roi de Bithynie, qui par leur moien devint maître de tout le pays qui porte ce nom, dont Zybéte occupoit une partie. De Bithynie, ils s'avancérent dans l'Asie. De vingt mille hommes qu'ils étoient d'abord , il n'en restoit pas plus de dix mille. Cependant ils imprimérent tant de terreur à tons les peuples qui habitoient en deçà du mont Taurus, qu'il n'y en eut aucun qui ne se soumît à leur paier tribut, les plus éloi-

Av. J.C. 189, gnés comme les plus voisins, ceux qui n'avoient point encore éprouvé leur valeur comme ceux qu'ils avoient vaincus. Enfin, comme la troupe qui restoit étoit composée originairement de trois peuples joints en un, les Tolistoboïens, les Trocmes, & les Tectofages, ils divisérent aussi l'Asie Mineure en trois parties, dont chacune paieroit tribut à l'une des trois nations. Les Trocmes eurent pour leur part la côte de l'Hellespont; l'Eolide & l'Ionie tombérent aux Tolistoboïens; & le milieu du pays aux Tectofages; enforte qu'ils avoient rendu tributaire toute cette portion de l'Asie qui est en deça du mont Taurus. Pour eux, ils établirent leur demeure aux environs du fleuve Halys, & c'est là proprement le pays qui s'appelloit Gallo-Gréce. Comme la plupart des anciens habitans étoient des Colonies venues de Gréce, ces Gaulois mélés avec eux furent appellés par cette raison Gallo-Grecs. Par succession de tems ils se multipliérent si fort, & se rendirent si redoutables, qu'à la fin les Rois mêmes de Syrie ne refusérent pas de leur paier tribut. Attale, pére d'Euméne fut le premier de ceux qui habitoient alors

FULVIUS ET MANLIUS CONS. 333 dans l'Asse qui osa le leur refuser; & Am. R. 563. seur aiant livré bataille, il remporta Av. J.C. 189. sur eux, contre l'attente de tout le monde, une victoire considérable. Mais elle n'abbatit pas tellement leur courage, qu'ils renonçassent à l'empire du pays. Ils conservérent leur domination jusqu'au tems de la guerre d'Antiochus & des Romains. Après même que ce Prince eut été défait & chasse, ils comproient bien qu'étant aussi éloignés de la mer qu'ils l'étoient, l'armée Romaine n'entreprendroit pas de venir jusqu'à eux.

Ils fe trompoient. Le Consul forma Manliur le dessein de les aller attaquer. Il étoir marche confâché de l'absence d'Euméne qui étoit Greer. encore à Rome, parce que ce Prince L'AXXVIII. connoissoir parfaitement le pays & l'ennemi, & qu'il étoit de son intérêt qu'on le délivrât de voisins aussi incommodes pour lui que les Gaulois. A son défaut il sit venir son frére Attale de Pergame, & l'aiant exhorté à se joindre à lui contre des ennemis communs, il le renvoia préparer les secours qu'il étoit en état de fournir.

"Quelques jours après étant allé d'Ephése à Magnésie, il y rencontra Attale, qui venoit au devant de lui avec

Av. J.C. 189 chevaux. Il avoit ordonné à son frére Athénée de le suivre avec le reste des troupes, & avoit confié la garde de Pergame à des Ministres dont il connoissoit le zêle & la fidélité. Manlius donna à ce jeune Prince les louanges que méritoit son attachement aux intérêts du Peuple Romain, & alla camper avec lui sur les bords du Méandre, en attendant qu'on eût ramassé les barques dont il avoit besoin pour transporter ses troupes à l'autre côté de ce fleuve, qu'elles ne pouvoient passer à gué à cause de sa profondeur. Athénée vint le trouver peu de tems après, lui amenant mille hommes de pié de différentes nations & trois cens chevaux. Quand le Consul fut arrivé à Antioche siruée sur le Méandre, Séleucus fils d'Antiochus vint le trouver dans son camp, faisant apporter le blé que son pére, par le Traité conclu avec Scipion, s'étoit obligé de fournir à l'armée Romaine.

De là Manlius, marchant en avant, foumit de gré ou de force tout ce qu'il rencontra fur la route. Il trouva en certains endroits quelque réfifance mais étant infiniment sugérieur par le ...

FULVIUS ET MANLIUS CONS. 335 nombre & le courage de fes troupes, An. R. 561 il les fournit aifément, & les mit tous Av.J.C. 189. à contribution. Les fommes qu'il en tira, fans compter le blé qu'il les obligeoit de lui fournir, montérent à deux cens vingt-cinq talens d'argent, c'estadire deux cens vingt-cinq mille écus.

Après une marche fort longue, il flattive sur arriva ensin sur les terres des Tolisto- ex exhotte ses boïens. La réputation des Gaulois étoit soldats à bien grande dans tout ce pays qu'ils avoient faire fubjugué par les armes, & où tout LXXXVIII. avoit été obligé de plier fous leurs 17, 18, efforts. Il crut devoir prévenir ses troupes, & détruire ce préjugé, avant que de les mettre en action. Je ne m'étonne pas, leur dit-il, que les Gaulois aient répandu la terteur de leur nom parmi des peuples aussi mous & efféminés que le font ceux de l'Afie. Leur haute taille, leur chevelure blonde & qui descend jusqu'aux reins , leurs boucliers d'une énorme grandeur, leurs longues épées; outre eela les chants, les cris, & les hurlemens qu'ils poussent en commençant le combat, le bruit épouvantable qu'ils font avec leurs armes & leurs boucliers, tout cela peut être un épouvantail pour des hommes qui n'y font point accoutumes.

An. R. 163. non pour vous, Romains, qui avez tant de Av. J.C. 189, fois triomphé de cette nation. D'ailleurs, vous savez par votre expérience, qu'après que les Gaulois ont jetté leur premier feu , une résistance opiniâtre de la part des ennemis émousse la pointe de leur courage, aussi bien que la force de leurs corps; & qu'incapables de soutenir les ardeurs du soleil, les fatigues, la poussiére, la foif, les armes leur tombent des mains, & qu'ils cédent par lassitude & par épuisement. Ne vous imaginez point que ce soient ces anciens Gaulois endurcis à la fatigue & aux dangers, & à qui une certaine férocité naturelle tenoit lieu de courage. L'abondance du pays qu'ils ont envahi, la douce température de l'air qu'ils y respirent, la mollesse & les délices des peuples avec qui ils habitent, les ont entiérement énervés. Car à il en est des hommes, comme des plantes. Celles qui croissent dans leur sol natal, conservent toute leur vigueur & toute leur vertu; au lieu que celles que l'on transplante dans un terroir étranger, ne sont pas lontems sans dégénérer. C'est avec ju-

a Hijam degeneres sunt; dolem valent, quantium misti, & Gallograci verè, terræ proprietas cælique, quod appellantur: sicut sub quo aluntur, murat, in frugibus non tantum semina ad servandam in-

Rice

FULVIUS ET MANLIUS CONS. 347
flice qu'on appelle ces peuples Gallo. An. R. 763.
Grees. Ce ne sont plus que des Phrygiens Av. J.C. 189.
couverts d'armes Gauloise; & tout ce
que je crains, c'est que la défaite d'enments st peu dignes de vous, ne vous sasse
pas beaucoup d'honneur.

Après le discours de Manlius, l'armée témoigna par ses cris l'impatience où elle étoit qu' on la menât contre l'ennemi. Lorsqu'ils eurent passe le s'enveSangarius, ses Prêtres Gaulois de Cybéle vinrent de Pessinonte au devant de lui revétus de leurs habits sacerdotaux, & prononcant avec enthousiasme des vers prophétiques, dont le sens étoit que la déesse accordoit aux Romains une route sûtre & aisée, la victoire sur leurs ennemis, & l'empire de toute cette région. Le Consul répondit qu'il acceproit l'augure, & pourfuivit son chemin.

Enfin étant arrivé sur les terres des ennemissil apprit que les Tolistoboriens et s'étoient réfugiés sur le mont Olympe, retient sur le les Teckosages à quelque distance de mont Olympe, lls som là sur une autre montagne; & que les attagus par Trocmes, aiant mis leurs femmes & les Romains, leurs enfans en dépôt dans le campi L. XXXVIII, des derniers, avoient résolu d'aller se-3 (2-3).

Tome VII.

Av. J.C. 189, c'est l'acres and l'acres and l'acres c'est l'espérance où ils étoient que les Romains n'iroient pas les chercher sur des fommets inaccessibles; & que s'ils étoient assez téméraires pour l'entreprendre, il ne faloit qu'une poignée de monde pour les renverser & les défaire; & qu'enfin ils ne s'exposeroient pas à mourir de froid & de misére au pié de ces montagnes, en s'obstinant à y rester. Quoiqu'ils se crussent déja assez défendus par la hauteur des rochers & des montagnes, pour plus de sûreté ils tirérent encore autour des sommets où ils s'étoient retranchés un fossé, qu'ils fortisiérent d'une bonne

palissade.

Le Consul, qui s'étoit bien attendu qu'il lui faudroit combattre de loin contre la difficulté des lieux, bien plus que contre les armes des ennemis, avoit fait une ample provision de javelots, de siéches, de balles de plomb, & de pierres d'une grosseur à pouvoir être lancées avec la fronde; & en cet état alla camper à cinq milles (une lieue & demie) du mont Olympe. Il arriva bientôt aux ennemis, non sans avoir essuis beaucoup de dangers & de satigues. Les deux partis engagérent d'a-

Eulyjus et Manlius Consi 339 bord l'action de loin, les Gaulois aiant An. R. 5656 L'avançage, du lieu 7, mais les Romains

leur étant supérieurs par l'abondance & la variété des traits. On ne se battit pas lontems avec égalité. Car les boucliers des Gaulois, qui étoient longs fans beaucoup de largeur , ne couvroient qu'une partie de leurs vastes corps; & ils n'avoient point d'autres armes que leurs épées, dont ils ne pouvoient faire usage tant qu'on se battoit de loin. Ils n'avoient pas eu soin de faire amas de pierres, qui seules les pouvoient aider dans cette forte d'attaque; & elles leur manquérent bientôt. Les Romains, au contraire, les blessoient de toutes parts à coups de fléches, de javelots, & de balles de plomb, sans qu'ils pussent les éviter. Lorfque les Gaulois se sentoient blessés, tâchant d'arracher le trait de leur corps, sans en pouvoir venir à bout, ils ne faisoient qu'augmenter la douleur dont ils étoient déchirés, & se rouloient par terre comme des furieux & des délefpérés. Ceux qui prenoient le parti de fondre sur les ennemis, n'en étoient que plutôt & plus dangereusement percés; & dès qu'ils étoient à portée, les Vélites, c'est-à-dire les Armés à la lé340 Fulvius et Manlius Cons.

An. K. 58. gére, les tudient à coups d'épée. Ces Av. I.C. 189. fortes de soldats portoient des boucliers de trois piés dans leur main gauche, & dans la droite une demie pique, (hasla) dont ils se servoient de loin; &, s'il faloit combattre de pié serme & main à main, ils passoient leur pique dans la gauche, & prenoient de la droite l'épée Espagnole qui pendoit à leur ceinture. Le peu qu'il restout de Gaulois, voiant qu'ils ne pouvoient réssiter aux soldats armés à la légére, & qu'ils alloient avoir les Légions sur les bras, s'ensuirent en désordre dans leur camp.

La tête des Légions étant arrivée fur les haureurs, le Consul ordonna aux foldats de saire alte pour reprendre haleine; & leur montrant la colline jonchée des cadavres des Gaulois, Si des gens armés de stéches & de frondes, leur dit-il, ont fair un tel carnage, que ne doit on pas attendre des Légions armées de toutes piéces? Les Armés à la légere ont repoussé les Gaulois jusques dans leur samp : d'est à vous de les y forcer, & d'achever leur défaite. Les Gaulois ne soutinnent pas lontems le choc d'une Infanterie it errible. Voiant que écux qui gardoient les pottes de leur qui gardoient les pottes de leur

Fulvius et Manlius Cons. 341 camp avoient tous été taillés en pièces, AN. R. 1633 ils n'attendent pas que les vainqueurs y Av.J.C.189, entrent, mais s'enfuient de toutes parts, Ils se précipitent en aveugles à travers les rochers les plus impraticables. Ils tombent la plupart dans des abymes; & y perdent la vie dans le moment, ou y demeurent estropiés. Rien ne les arréte : l'ennemi est l'unique objet de la fraieur qui les emporte. Le Consul poursuivit les fuiards dans tous les endroits qui étoient praticables, & en . fit un grand carnage. On ne fut pas précisément le nombre de ceux qui furent tués, celui des prisonniers alloit à quarante mille personnes, en comptant les femmes, les enfans, & autre rroupe foible & inutile, que les Gaulois avoient entraînce avec eux.

L'e Consul, à son retour, fit mettre en un tas & brûler les armes des Gaulois; & aiant ordonné à ceux qui s'étoient emparés du butin malgré sa désense, que le raporter, il en vendit une partie au profit du Trésor public, & patragea le reste entre les soldats, veillant avec grand soin à faire observer l'égalité. Alors, aiant assemblé l'armée, il donna publiquement à un chacun les éloges & les récompenses dont, il, étoit

An. R. 169: digne. Il loua furtout Atrale; en quoi Av.J.C. 189. il fut généralement applaudi des Officiers & des foldats, témoins & juges fincéres du mérire des Généraux. En effer ce jeune Prince, aiant fait paroitre dans les travaux & dans les périls une activité & une valeur extraordinaire, avoit témoigné, après la victoire, une rerenue & une modestie encore plus estimables.

Le Conful Restoit une seconde guerre contre s'approche. les Tectofages, qui n'avoient point d'Ancyre , pour attaquer eu de part à la défaire de leurs comle troisiéme patriotes. Le Consul, après avoir laissé corps des prendre quelque repos à ses troupes, Gaulois. L. XXXVIII partit pour les aller chercher , & le

troisiéme jour arriva à Ancyre, ville célébre du pays, dont les ennemis n'étoient éloignes que de dix milles. (environ trois lieues. )

Pendant le séjour qu'il y fit, une de traordinaire des prisonnières fit une action bien ménière Gauloi- morable. Elle s'appelloit Chiomare, Liv. ibid. & étoit femme d'Orriagon l'un des Chefs ou Princes Gaulois , 'également

recommandable par sa chasteté & par fa beauté. Elle étoit gardée , entre plusieurs autres qui avoient été prises avec elle à la déroute du mont Olympe, par un Centurion, aussi passionné

FULVIUS ET MANLIUS CONS. 343 pour l'argent que pour les femmes. AN. R. 163. D'abord il tâcha de l'engager à confen-Av. J.C. 189.

tir à ses infames desirs : mais, ne pouvant vaincre sa résistance & sa fermeté, il crut pouvoir emploier la violence sur une femme que son malheur avoit réduite à l'esclavage. Ensuite, pour lui faire oublier cet outrage, il lui offrit de la renvoier en liberté, non cependant sans rançon. Il convint avec elle d'une certaine somme; & pour cacher ce complot aux autres Romains, il lui permit d'envoier à ses parens tel des prisonniers qu'elle voudroit choisir, & marqua près du fleuve le lieu où se feroit l'échange de la Dame & de l'or. Par hazard elle avoit un de ses esclaves parmi les autres prisonniers. Ce fut lui fur qui elle jetta les yeux; & aussitôt le Centurion le conduisit hors des corps-de-gardes à la faveur des ténébres. Dès la nuit suivante, deux parens ou amis de la Princesse se trouvérent au rendez-vous, où le Centurion. amena aussi sa prisonnière. Quand ils lui eurent présenté le talent Attique qu'ils avoient apporté, c'étoit la somme dont on étoit convenu, la Dame dit en sa langue à ceux qui étoient venus pour la recevoir de tirer leurs épées,

344 Fulvius et Manlius Cons.
An. R. 553. & de tuer le Centurion qui s'amusoit

Av.J.C. 289. à peser cet or. Alors cette semme, charmée d'avoir lavé par son courage l'injure faite à fa chasteté, prit la tête de cet Officier qu'elle-même avoit coupée, & la cachant fous fa robe, alla retrouver son mari Ortiagon, qui s'en étoit retourné chez lui après la défaite des fiens au mont Olympe. Avant que de l'embrasser, elle jetta à ses piés la tête du Centurion. Etrangement surpris d'un tel spectacle, il lui demande de qui étoit cette tête, & ce qui l'avoit portée à faire une action si peu ordinaire à son sexe. Le visage couvert d'une subite rougeur, & enflammé en même tems d'une fiére indignation, elle avoua l'outrage qu'elle avoit reçu, & la vengeance qu'elle en avoit tirée. Pendant tout le reste de sa vie, elle conferva toujours le même attachement pour la purété de vie & de mœurs qui fait la principale gloire du fexe, & foutint merveilleusement l'honneur d'une action si mâle & si généreufe.Plurarque raconte le même fait dans le Traité des vertus & si des belles actions des Dames, & c'est lui qui nous a appris le nom de celle-ci, bien digne d'être transmis à la postérité.

FULVIUS ET MANLIUS CONS. 345 Les Tectofages aiant appris l'arri-An. R. 1633 vée du Conful, lui envoiérent des Dé- Av. J.C. 1892. putés pour lui demander une entre-toire remporvûe, & pour traiter de paix : mais leur tée sur les véritable dessein étoit de le surprendre L. XXXVIII. dans des embuches qu'ils lui avoient 25-27. préparées, & où réellement il courut un grand rifque. L'armée des Gaulois étoit composée de soixante & quatorze mille hommes. Celle des Romains, beaucoup inférieure pour le nombre, l'emportoit infiniment pour le courage, auquel la perfidie des ennemis avoit ajouté une nouvelle pointe & une nouvelle force. Aussi, déja vaincus & abbattus par la défaite de leurs compatriotes, ils ne foutinrent pas le premier choc des Romains, & prirent la fuite. Les vainqueurs les poursuivirent vivement, sans avoir pu cependant en tuer plus de huit mille, tous les autres aiant passé le sleuve Halys avant qu'on pût les joindre. La plupart des vainqueurs passérent cette nuit-là dans le camp des Gaulois. Le Consul ramena les autres dans le sien. Le lendemain il fit la revûe des prisonniers & du butin, qui se trouva immense, comme aiant été accumulé par la plus avide de toutes les nations, qui depuis un grand nom-

AN. R. 163. bre d'années avoit foumis par les ar-Av. J.C. 189. mes & pillé ces riches contrées qui font

en deca du mont Taurus.

Les Gaulois s'étant rassemblés de tous les lieux où la fuite les avoit difpersés, la plupart blessés, sans armes & fans équipages , envoiérent des Am-

phése.

bassadeurs an Consul pour lui deman-Manlius re-der la paix. Manlius leur ordonna de le venir trouver à Ephéfe. Car comme on étoit au milieu de l'autonne, il s'éloigna le plus promtement qu'il put de ces cantons, où la proximité du mont Taurus commençoit à faire fentir la rigueur du froid, & ramena fon armée hiverner le long des côtes matitimes. PENDANT que ces choses fe passoient

coup de dou-

sécavec beau-dans l'Afie, tout étoit tranquille dans les autres provinces. A Rome les Cen-L. XXXVIII. feurs T. Quintins Flamininus & M. Claudius Marcellus firent la revûe des Sénateurs, & remplirent les places qui vaquoient. Ils donnérent pour la troisième fois à P. Scipion l'Africain le nom & la qualité de Prince du Sénat. Ils n'en exclurent que quatre, dont aucun n'avoit exercé de Charge Curule. Ils uférent de la même indulgence dans la revûe des Chevaliers. Par le dénombrement qu'ils firent, le

FULVIUS ET MANLIUS CONS. 347 nombre des citoiens montoit à deux An. R. 564. cens cinquante-huit mille trois cens. Av. J.C. 189,

Toutes les villes de l'Ile Céphallé- Le Conful nie s'étoient remises au pouvoir du fulvius prend Consul Fulvius. Une seule resusa de mé, & réduir se soumettre : c'étoit Samé. Il fut obli-toute l'île de gé d'en former le siège. Elle se défendit L'xxxvin. avec beaucoup de vigueur, faifant de 28. 25. fréquentes forties sur les assiégeans, où elle avoit presque toujours l'avantage, leur tuoit beaucoup de monde, & mettoit le feu à tous leurs ouvrages. Le Consul ne put venir à bout de réprimer leur audace que par le secours' d'une centaine de frondeurs qu'il fit venir de quelques villes des Achéens. On les appliquoit des l'en-Achéens fance à cet exercice, en les accourtu-habiles frondeurs, mant à tirer de loin dans un rond de médiocre grandeur. Ils s'y rendoient si habiles, qu'ils étoient sûrs de fraper les ennemis, non seulement à la tête, mais à telle partie du visage qu'il leur plaisoit. Ils se servoient de frondes différentes de celles des Baléares, & les surpassoient beaucoup en adresse. Ils firent beaucoup souffrir les Saméens. Ceux-ci soutinrent le siège pendant quatre mois entiers. Enfin ils furent obligés de se rendre à discrétion.

348 VALERIUS ET LIVIUS CONS.
AM R. 563. La ville fut livrée au pillage, & les ha-Av. J.C. 1894 bitans vendus comme esclaves.

Il s'éleva, en ce même tems, une violente querelle entre les Achéens & les Lacédémoniens, & qui eut de triftes fuires pour ceux-ci. Les deux partis envoiétent leurs Députés à Rome-Cette affaire, qui regarde proprement les Grecs, est traitée au long dans le Tome VIII de l'Histoire Ancienne.

M. Valerius Messala. Av. J.C. 188. C. Livius Salinator.

Nouveaux Les nouveaux Confuls aiant tiré
Confuls, au fort les provinces, la Liguite échut
25. 36 à Meffala, & la Gaule à Salinator. On
continua aux deux Confuls de l'année
précédente le commandement dans
l'Etolie & l'Afie fous la qualité de Pro-

confuls.

Ediple de On o

ne de On ordonna des priéres publiques pendant trois jours pour une Eclipse de foleil, qui sur prise pour un prodige : tant l'Astronomie étoit alors peu conque des Romains.

Ambassader Pendant l'hiver où ces choses se des peuples passérent à Rome, les Ambassadeurs de l'Asir vers de tous les peuples qui habitent en L XXXVIII deça dir mont Taurus se rendoient au-

près de Manlius pour le féliciter, &

VALERIUS ET LIVIUS CONS. 349 se féliciter eux-mêmes de la victoire AN. R. 164. qu'il venoit de remporter. En effet, Av. J.C. 188. si la défaite d'Antiochus avoit plus · d'éclat, & étoit plus glorieuse pour les Romains que celle des Gaulois; d'un autre côté la derniére avoit causé plus de joie à leurs Alliés que la première. Car l'autorité absolue des Rois, qui les tenoit dans une sorte de servitude. leur paroissoit plus supportable, que la férocité de ces barbares, qui toujours prêts à fondre comme un orage impétueux tantôt, sur une contrée, tantôt fur une aurre, les renoient dans des inquiétudes & des allarmes perpétuelles. Ainfi, comme la défaite d'Antiochus leur avoit procuré la liberté, celle des Gaulois leur avoit rendu la paix. Ces peuples ne venoient donc pas simplement par civilité féliciter les Romains de ces glorieux avantages, mais ils leur apportoient par reconnoissance des couronnes d'or, chacun fuivant lenr pouvoir.

Ce Général reçut encore des Ambaffadeurs de la part d'Antiochus, & d'Antiochus,
de celle des Gaulois mêmes, qui lui des Gaulois
envoioient demander les conditions d'Ariaraauxquelles le Peuple Romain vouloit
leur donner la paix. Ariarathe, Roi

350 VALERIUS ET LIVIUS CONS.

An. R. 164 de Cappadoce, lui envoia aussi les Av. J.C. 188, siens, pour lui faire des excuses, & lui offrir de satisfaire en argent pour la faute qu'il avoit commise contre les Romains en donnant du secours à Antiochus contre eux. Ce Prince fut taxé à deux cens talens d'argent. (deux cens mille écus ). Pour les Gaulois, Manlius leur répondit, qu'ils seroient instruits de leur sort quand le Roi Euméne seroit de retour en Asie. Il sit aux Ambassadeurs des peuples alliés des réponses très-obligeantes, & les renvoia beaucoup plus joieux encore qu'ils n'étoient venus. Il ordonna à ceux d'Antiochus de faire porter dans la Pamphylie, où il devoir se rendre avec son armée, de l'argent & du blé, conformé. ment au Traité fait entre L. Scipion & leur Maître. Et en effet, au commencement du printems, aiant fait la revûe de ses troupes, il vint en huit jours à Apamée, où il séjourna trois jours : puis, en trois autres jours de marche il arriva dans la Pamphylie. Là il distribua à fon armée le blé qu'il avoit ordonné qu'on y voiturât, & fit porter à Apamée les deux mille cinq cens talens qu'il avoit reçus. (sept millions cinq cens mille livres.

VALERIUS ET LIVIUS CONS. 351

Quand Manlius eut appris qu'Eu-An. R. 164. mene & les dix Commissaires étoient Av. J.C. 188. arrivés de Rome à Ephése, il ramena du Traité son armée à Apamée, où il ordonna conclu entre aux Ambassadeurs d'Antiochus de le main & Anvenir joindre. Ce fut là que de l'avis tiochus. des dix Commissaires du Sénat, il mit 18. la dernière main au Traité commence Polyb. Exavec Antiochus, & le conclut aux con-xxxv. ditions suivantes : Le Roi ne donnera passage sur ses terres, ni sur celle de ses vassaux, à aucune nation qui soit en guerre avec le Peuple Romain, ou avec les Alliés des Romains, & il ne donnera à leurs ennemis aucun secours de vivres ou d'argent, ni aucun autre support de quelque façon que ce foit. Les Romains & leurs Alliés en useront de même à l'égard d'Antiochus. Le Roi ne fera point la guerre aux habitans des Iles, & ne passera point en Europe. Il abandonnera toutes les villes, les campagnes, les bourgs, & les châteaux qui sont en deça du mont Taurus jusqu'à la riviére\* d'Halys; & depuis la vallée du Taurus jusqu'aux sommets qui regardent la Lycaonie. Rien ne fera emporté des villes

<sup>\*</sup> Polybe & Tite-Live une fame de Copifte. L mettene le Tanaïs au lieu | Tanaïs est bien éloigné du d'Halys, C'est visiblement | pays dont il s'agit ict-

352 VALERIUS ET LIVIUS CONS.

An. R. 164. bourgs, campagnes cédés aux Romains; Ar.J.C. 188 finon les armes que les soldats portent avec eux; & si l'on a enlevé quelque autre chose, il faudra remettre le tout en état. Le Roi ne recevra dans les pays de son obéissance ni les soldats, ni les autres sujets du Roi Euméne. Si quelques citoiens des villes & pays qu'il abandonne sont ou à sa Cour, ou dans quelque autre partie de son Roiaume, ils auront soin de revenir à Apamée avant un certain jour qui sera fixé. Ceux des sujets d'Antiochus qui se trouvent parmi les Romains ou leurs Alliés, auront la liberté d'y rester, ou de resourner dans leur patrie, à leur choix. Le Roi rendra aux Romains & à leurs Alliés les esclaves, les prisonniers, & les transfuges qu'il aura à eux. Il livrera Annibal fils d'A-Thoas, Mnasiloque d'Acarnanie, Thoas d'Etolie... s'ils sont dans ses Etats & en son pouvoir. Il livrera tous les éléphans qu'il a , & ne leur en substituera point d'autres. Il livrera tous ses vaisseaux de guerre avec tous leurs agrès, & ne conservera que dix petits bâtimens sans pont, dont aucun n'aura plus de trente rames. Le Roi ne navigera point au dela des Promontoires de Calycadne ou de Sarpedon, si ce n'est pour trans-

VALERIUS ET LIVIUS CONS. 353 porter plus loin l'argent , le tribut , ou les An. R. 564. otages qu'il devra fournir, ou les Am-Av.J.C. 188. bassadeurs qu'il aura envoiés. Il ne levera point de soldats parmi les Nations qui seront soumises au Peuple Romain, & ne recevra point ceux qui se présenteront volontairement pour servir dans ses armées. Les Rhodiens & leurs Alliés conserveront les maisons & autres édifices qu'ils ont dans les États d'Antiochus sur le même pié qu'ils les possédoient avant la guerre. Îls auront la liberté de pourfuivre le paiement des fommes qui se trouveront leur être dûes, comme de rechercher & de reconnoitre les effets dont ils auront été dépouillés, & d'en demander la restitution. Si quelqu'une des villes qu'Antiochus doit rendre se trouve dans les mains de gens à qui il les ait donnés, il aura soin d'en faire sortir les garnisons, & de remettre ces places à ceux à qui elles doivent appartenir. Il paiera au Peuple Romain en douze ans , & en douze paiemens égaux, douze mille talens \* Attiques d'argent de bon aloi, (trente-six millions) dont chacun pefera quatre-vingts

livres au poids des Romains; & cinq

\* Dans le Trairé de L. leur étois un peu maindre
Scipion, c'étoient des sa que de ceux-ci.
lens Euboiques dons la va-

## 354 VALERIUS ET LIVIUS CONS.

Av. R. 564 cens quarante mille boisseaux de froment: & au Roi Euméne, dans l'espace de cinq ans, trois cens cinquante talens, ( un million cinquante mille livres) & cent vingt-fept autres ( trois cens quatrevingt-un mille livres) pour le blé qu'il lui doit, suivant l'estimation que le Roi Antiochus lui-même en a faite. Il donnera aux Romains vingt otages, qu'il changera tous les trois ans, & qui ne pourront être au dessous de dix-huit ans, ni au dessus de quarante-cinq. Si quelques Alliés du Peuple Romain déclarent les premiers la guerre à Antiochus, il aura la liberté de se désendre, & de repousser la force par la force, à condition cependant de n'augmenter ses Etats d'aucune ville, ni par droit de conquête, ni par alliance. S'il naît des démélés entre les Alliés des Romains & Antiochus, ils les termineront à l'amiable, ou, s'ils l'aiment mieux, par la voie des armes. Si l'on trouve à propos de retrancher ou d'ajouter quelque chose aux conditions de ce Traité, il sera libre de le faire, pourvû que ce soit du consentement des deux parties.

Le Consul ratifia ce Traité par serment au nom des Romains; & il envoia Q. Minucius Thermus & L. ManVALERIUS ET LIVIUS CONS. 355 lius Antiochus, pour lui faire ratifier As. R. 164gareillement cemême Traité. En même Av. J. C. 188tems Fabius, Commandant de la flote, partit par, ordre du Conful, & étant entré dans le Port de Patares, il y mit en piéces ou brûla cinquante vaisseaux de guerre qui appartenoient au Roi.

Un Prince aussi orgueilleux qu'An-Réstexion sur tiochus, qui avoit vû jusques-là toutes Autiochus. fes entreprises suivies d'un succès éclatant, & à qui ses conquêtes avoient fait prendre le surnom fastueux de GRAND, dut être bien mortifié, quand il vit sa prétendue Grandeur humiliée, anéanrie, & couverte d'opprobre par un Traité tel que celui dont nous venons de raporter les conditions. Peut-on croire qu'un tel événement ait été l'effet du hazard? Quinze ou vingt ans auparavant, ce Prince, après la mort de Ptolémée Philopator son allié & fon ami, avoit fait une Ligue avec Philippe Roi de Macédoine pour dépouiller de tous ses Etats le fils du Roi d'Egypte, encore enfant, & âgé à peine de cinq ans. On feroit tenté, dit Polybe, en voiant un violement si ouvert des loix de la société les plus sacrées, Suivi, du moins pour Antiochus, d'une longue & brillante prospérité ; d'accu356 VALERIUS ET LIVIUS CONS.

Av. J.C, 188, infensible aux crimes les plus crians & les plus horribles. Mais elle fe justifia pleinement en punissant ces deux Rois comme ils le méritoient , & elle en fit un exemple qui devoit servir dans les fiécles suivans à contenir dans le devoir ceux qui voudroient les imiter. Car, pendant qu'ils ne songeoient qu'à déchirer par morceaux le Roiaume d'un enfant foible & abandonné, elle fufcita contre eux les Romains, qui renverférent de fond en comble les Roiaumes de Philippe & d'Antiochus, & qui firent fentir à leurs enfans & à leurs successeurs des maux aussi grands que ceux dont ces deux Princes avoient voulu accabler le jeune pupille.

Mort funche
Voila ce qu'un Payen nous fait red'Antichtus marquer. Mais la Providence ne fe
Diod. in Exserp. p. 258. contenta pas à l'égard d'Antiochus des
Julinius
châtimens marqués par Polybe. Elle
XXIII.

Jajinus, chatimens marques par Polybe. Elle IXXII. . . . Hieron, in voulut le punir dans sa personne. Ce Dancep. XI- Prince, après sa défaite, étoit retourné

à Antioche, la capitale & la forteresse de son Roiaume. Bientôt après, sott embarrasse à trouver l'argent qu'il faloit paier aux Romains, il alla en Orient dans la Province d'Elymaïde, entra de nuit dans le temple de Jupitet

VALERIUS ET LIVIUS CONS. 357 elus, & en enleva toutes les richesses An. R. 1642 ii y étoient gardées religieusement Av. J.C. 188. epuis un fort long tems. Le peuple, rité de ce sacrilége, se souleva contre ii, & l'assomma avec toute sa suite. e Prophéte Daniel, qui a prédit dans n détail étonnant toutes les entrepris d'Antiochus, comme on le peut oir dans le Tome VIII de l'Histoire ncienne, marque ainsi sa mort. Il re- pan. XI. 190 endra dans les fortifications, ou dans s terres de son Empire. Il y trouvera z piége, il tombera enfin, & il distroitra pour jamais. Cela arriva l'anée même que son Traité avec les Ro-

Le Proconsul Manlius aiant regu les Offerets & éphans qu'Antiochus lui devoir renettre, & en aiant fait présent à Eu-Rois & des
néne, s'appliqua à connoitre l'état des villes de l'Ailles dans lesquelles les derniers trou- Lxxxviu,
les avoient apporté beaucoup de chanment, Le Roi Ariarathe sut déchargé
une partie de la somme à laquelle il
voit été taxé, & reçu dans l'amitié du
euple Romain, en faveur du mariage
u'Euméne venoit de contracter avec
i fille. A l'égard des villes, lorsque
hacune eut exposé ses raisons, les dix
commissaires de Rome les traitétent

ains fut entiérement conclu.

358 VALERIUS ET LIVIUS CONS.

AN. R. 564. différemment. Celles qui avoient paie Av. J.C. 188. tribut à Antiochus, & qui s'étoient déclarées pour les Romains, furent mises en liberté, & exemtées de toute imposition. Celles qui avoient suivi le parti d'Antiochus, ou paié tribut au Roi Attale, furent toutes soumises à la domination d'Euméne. Ils gratifiérent plusieurs villes en particulier. Ils confirmérent aux Rhodiens la donation qui leur avoit été faite par le premier Décret, de la Lycie & de la Carie jusqu'au fleuve Méandre. Ils ajoutéren t au Roiaume d'Euméne la Quersonnése en Europe, & Lysimachie avec toutes. ses dépendances, telles que les avoit possédé Antiochus : & en Asie, les deux Phrygies, l'une près de l'Hellespont, & l'autre qu'on appelle la grande Phrygie. Ils lui restituérent la Mysie, que le Roi Prusias lui avoit enlevée. Enfin ils lui firent encore présent de la Lycaonie, de la Myliade, & de la Lydie; & nommément des villes de Tralles, d'Ephése, & de Telmisse. La Pamphylie, dont une partie étoit en deça & l'autre au dela du mont Taurus, avoit occasionné entre Euméne & les Ambassadeurs d'Antiochus unedispute, dont la décision sut entièrement renvoiée au Sénat.

Valerius et Livius Cons. 359
Manlius, après avoir conclu les An. R. 164.
Traités & fait les Ordonnances dont Manlius renous venons de parler, partir avec tou-pafie et se to fon atmée pour se rendre dans le tope. Sconvoisinage de l'Hellespont, & y aiant mét dans la appellé les Princes Gallo-Grecs, il leur LXXXVIII, marqua les conditions suivant les quel-40.41.
les il leur ordonnoit de garder la paix

les il leur ordonnoit de garder la paix avec Euméne, & leur déclara expressément qu'ils eussent à se tenir renfermés dans leur pays, sans plus courir en armes fur les terres de leurs voifins. Ensuite, aiant ramassé tous les vaisseaux de la côte, il y joignit la flote qu'Athénée frére d'Euméne lui avoit amenée d'Elée, & repassa en Europe axec toutes ses troupes. Puis conduifant à petites journées par la Quersonnése son armée chargée d'un butin immense de toute espéce, il séjourna quelque tems à Lysimachie, pour y faire reposer ses bêtes de charge, & entrer ensuite dans la Thrace, dont le cheminétoit extrêmement difficile, & fort redouté des foldats. Ce n'étoit point sans raison. Pendant toute cette marche, qui fut fort longue, ils euent beaucoup à souffrir de la part des Thraces, qui ne cessérent de les atramer dans des défilés & dans des passa360 VALERIUS ET LIVIUS CONS.

An. R. 164 ges dangereux, & leur enlevérent Av. J.C. 188. même une partie de leur butin. Il y eut particuliérement deux combats, dont le succès fut désavantageux aux Romains, & dans l'un desquels fut tué Q. Minucius Thermus, personnage Consulaire, & l'un des dix Commissaires envoiés en Asie par le Sénat. On foupçonna le Roi Philippe d'avoir ameuté fourdement les Thraces pour attaquer les Romains. Enfin le Conful, après avoir surmonté une infinité d'obstacles, sortit de la Thrace, & mena son armée par la Macédoine dans la Thessalie. De là étant venu par l'Epire à Apollonie, il y passa l'hiver, la mer ne lui paroissant pas assez sûre pour s'embarquer.

## § II.

Deux Romains livrés aux Carthaginois, La Ligurie donnée pour département aux deux Confuls. Fulvius accufé par les Ambraciens à la follicitation du Conful Emilius. Arrêt du Sénat en faveur des Ambraciens. Départ des Confuls. Manlius demande le Triomphe, qui lui est conteste par les Commissaires du Sénat. Discours des Commissaires contre Manlius. Reponse de Manlius.

VALERIUS ET LIVIUS CONS. 361 Manlius. Le Triomphe est décerné à An. R. 164. Manlius. Scipion l'Africain est appellé en Jugement. Griefs des Tribuns contre Scipion l'Africain. Scipion, au lieu de leur répondre, entraîne avec lui au Capitole toute l'Assemblée, pour remercier les dieux de ses victoires. Il se retire à Literne. Ti. Sempronius Gracchus, ennemi de Scipion, fe déclare pour lui contre ses Collégues. Réflexions de Tite-Live sur P. Scipion. Variations des Historiens sur ce qui regarde Scipion. Fille de Scipion mariée à Gracchus. Loi proposée sur les sommes d'argent reçues d'Antio-. chus. L. Scipion condanné de Péculat. On veut le mener en prison. Discours de Scipion Nasica en sa faveur. Gracchus empêche que L. Scipion soit mené en prison. La vente & la modicité des biens de L. Scipion le justifient.

M. EMILIUS LEPIDUS. C. FLAMINIUS.

An. R. 565. Av. J.C. 187.

Sur la fin de l'année précédente L. Deur Ro-Minucius Myrtilus & L. Manlius, accur-ains livrés fés d'avoir porté la main sur des Ambal-ginois. Garbafadeurs Carthaginois, leur furent li-L. XXXVIII. vrés par ordre de M. Claudius Préteur de la ville, & conduits à Carthage.

Tome VII.

AN .R. 154. Sur le bruit qui se répandit qu'il se Av. I.c. 187 saisoit de grands préparatifs de guerre donnée pour dans la Ligurie, le Sénat la destina département aux deux Confuls. Confuls Lépidus, mécontent de cette destina-

Lépidus, mécontent de cette destination, se plaignit amérement » de ce » qu'on renfermoit les deux Consuls n dans les vallées de la Ligurie, peno dant que depuis deux ans M. Ful-» vius & Cn. Manlius régnoient, l'un " dans l'Europe & l'autre dans l'Asie, nen la place de Philippe & d'Antio-» chus, portant par tout la terreur des » armes Romaines, & vendant au poids » de l'or la paix à des peuples, à qui » l'on n'avoit point déclaré la guerre. « Le Sénat ne changea rien dans son Décret: il ordonna seulement que Manlius & Fulvius quitteroient leurs provinces, & raméneroient leurs Légions à Rome.

A Rome.

Pulvius & M. Emilius étoient

eus par les ennemis depuis lontems. Le Consul

Ambhaciens du ficita à Fulvius pour accusateurs les
ton du Con
ton du Con
Con-

tion du Cor Députés d'Ambracie, & après leur de Emilia. L.XXXVIII. avoir fait leur leçon, il les introduifit dans le Sénat. Ils accuférent Fulvius » de leur avoir déclaré la guerre » dans le tems qu'ils étoient en paix,

" quoiqu'ils eussent exécuté ponctuel-

M. EMIL. C. FLAMIN. CONS. 363 " lement tout ce que les Consuls pré AN. R. 165. " cédens leur avoient ordonné . & Av. J.C. 187. s qu'ils lui offrissent à lui-même une » soumission & une obéissance égales. » Qu'il les avoit affiégés, & qu'après » que la ville s'étoit rendue, il leur » avoir fait souffrir tous les outrages » & tous les maux les plus cruels qu'il » est possible d'imaginer dans la guerre. » Que non content d'avoir saccagé; » brûlé, & abbattu les maisons, con-" fisqué les biens des citoiens, & inon-» dé la ville de leur sang, il avoit ré-" duit les femmes & les enfans à la ser-» virude ; &, ce qui leur étoit encore » plus sensible que tout le reste, en-» levé tous les ornemens de leurs tem-» ples, n'épargnant ni les statues des " dieux , ni les dieux eux-mêmes : en-" forte que les malheureux Ambra-» ciens ne savoient plus à qui adresser " leurs priéres & rendre leurs hom-» mages, si ce n'étoit aux murailles, " qu'il avoit laissé nues & défigurées. « Le Consul, après avoir entendu ces inectives, fit aux Députés plusieurs mestions, dont il avoit concerté les éponfes avec eux, & par là leur donna eu d'en dire beaucoup davantage. omme si-c'eur été malgré eux. Q ij

An. R. 161. Les Sénateurs paroissant touchés de Av. J.C. 187. ces plaintes, le Consul C. Flaminius se crut obligé de prendre la défense de Fulvius en son absence. » Il fit des re-» proches au Sénat de ce qu'il souffroit » qu'on exposat encore comme autre-» fois des Généraux Romains à des ac-» cufations frivoles & fans fondement. " Il dit qu'il étoit fort étonné qu'on n fît un crime à Fulvius d'actions, qui » devoient lui procurer l'honneur » du Triomphe. Qu'Ambracie avoit » éprouvé les malheurs ordinaires aux » villes prises de force. Que les Am-» braciens affectoient en vain de sé-» parer leur cause d'avec celle des » Etoliens : qu'il n'y avoit aucune dif-» férence entre l'une & l'autre. Après » plusieurs autres raisons qu'il fit va-» loir, il déclara qu'il ne souffriroit pas » que l'on décidar rien fur l'affaire des ... Ambraciens, ou des autres Etoliens, » en l'absence de Fulvius.

en l'ablence de l'ulvius.

L'opposition de Flaminius suspenpar en aveu doit tout : mais, malheureusement des Annhea pour la cause de Fulvius, il tomba cirus.

161d. 44. malade. Emilius profita de cet acci-

4 maiage. Emilius pronta de cet accident, & remit l'affaire fur le tapis. » Le » Sénat donna un Arrêt, qui restituoit "» aux Ambraciens les biens qu'ils se

M. EMIL. C. FLAMIN. CONS. 365 » plaignoient qu'on leur avoit ôtés, An. R. 161. » leurrendoit leur liberté & leurs Loix, Av. J.C. 187. » & leur permettoit d'établir des en-» trées & des péages par tout où ils » voudroient, tant par mer que par » terre, à condition cependant que les » Romains & leurs Alliés du nom La-» tinenseroient exempts. A l'égard des » statues de leurs dieux, & des autres » ornemens qu'ils se plaignoient qu'on » avoit enlevés de leurs temples, ils p voulurent qu'on attendît le retour » de Fulvius pour traiter de cette » affaire, & en laissérent la décision » au Collège des Pontifes. « Emilius ne se contenta pas d'un jugement si défavorab e à son ennemi : mais un jour qu'il se trouva peu de Sénateurs à l'Assemblée, il sit ajouter dans l'Arrêt, Qu'Ambracie n'avoit point été prise par la force des armes. De telles surprises, qu'on appelle ordinairement des coups fourés, marquent-elles beaucoup de bonne foi, & font-elles bien dignes de la gravité d'un Consul Romain?

On célébra alors les Féries Latines, Départ des & les Consuls s'étant acquittés de tous Consuls.

les devoirs de la religion, partirent pour leurs départemens.

Immédiatement après le Proconsul Manlius

An. R. 165. Cn. Manlius arriva à Rome, & le Pré-Av. J.C. 187. teur Ser. Sulpicius assembla le Sénat demande le Triomphe, dans le temple de Bellone pour lui qui sur est donner audience. Là, après avoir ralut eft les Commif-conté tout ce qu'il avoit fait en Asie pour l'avantage & la gloire du Peuple L. XXXVIII. Romain, il demanda, premiérement 45. que l'on rendît aux dieux immortels les actions de graces qui leur étoient dûes, & secondement qu'on lui accordât à lui-même l'honneur du Triomphe. Mais la plupart des dix Commissaires du Sénat qui s'étoient trouvés avec lui dans ces provinces éloignées s'y opposérent, & plus que tous les autres, L.

Furius Purpureo & L. Emilius \* Paulus. Difcours des Commiffaicontre Maulius. loid 45 . 46.

Ils disoient » qu'on les avoit envoiés » en Asie pour y conclure & terminer » de concert avec Manlius le Traité » de paix que L. Scipion avoit com-» mencé entre le Peuple Romain & » Antiochus. Mais que Manlius avoit » fait tous ses efforts pour empécher » la conclusion de la paix, jusqu'à vou-» loir porter les armes au dela du mont " Taurus : dessein, dont les dix Com-» missaires avoient en bien de la peine » à le détourner, en lui représentant les

<sup>\*</sup> Ce Paulus n'est pas le célébre Paul Emile vainqueur de Perfée.

M. EMIL. C. FLAMIN. CONS. 367

malheurs dont la Sibylle menaçoit An. R. 367

mles Romains, s'ils ofoient jamais paf-Av. J.C. 187

fer ces bornes fatales.

"Que trouvant des obstacles insur-" montables à cette entreprise, il avoit » tourné ses vûes & ses pas d'un autre » côté, & avoit déclaré la guerre aux " Gollo-Grecs, sans être autorisé par " le Sénat, ni par le Peuple, & fans » pouvoir citer, l'exemple d'un feul » Général qui eût eu l'audace de for-» mer de pareils projets de son chef. " Que la coutume du Peuple Romain, » avant que de commencer les premié-" res hostilités, étoit d'envoier des Am-» bassadeurs pour demander répara-" tion à ceux de qui on avoit lieu de " fe plaindre. Qu'il n'avoit observé » aucune des formalités ordinaires, .» qui pût le mettre en droit de dire " qu'il avoit fait la guerre au nom du » Peuple Romain, & non pas exercé ... un brigandage particulier.

» Mais, puisqu'il étoit déterminé à » certe entreprise, pourquoi ne pas » marcher directement contre ces pré » tendus ennemis? Pourquoi se détourne à droite & à gauche, & surere vous les coins & recoins de la Pisqu'e, de la Lycaonie, de la Phrygie,

Av. J.C. 187. Dour rançonner avidement tous les Av. J.C. 187. Seigneurs ou Tyrans des châteaux » fitués dans ces contrées? Qu'avoit il » à déméler avec ces peuples, qui ne » nous avoient jamais fait aucun mal, » & dont nous n'avions aucun fujet de ...» nous plaindre?

» Ils ajoutoient qu'à l'égard des en-" nemis dont Manlius prétendoit que » la défaite méritoit le Triomphe , les » avantages qu'il avoit remportés sur » eux ne devoient pas assurément lui » faire beaucoup d'honneur. Qu'outre » que ces Gaulois amollis par les dé-» lices de l'Asie, n'étoient plus les mê-» mes pour le courage que ceux contre » qui les Romains avoient combattu " tant de fois dans l'Italie, la chute » récente d'Annibal, de Philippe, & " d'Antiochus les avoit rendu telle-" ment interdits; que les Romains n'a-» voient eu besoin que des sléches & » des frondes de leurs troupes légéres » pour abbattre ces masses énormes, » & que dans toute cette guerre ils » n'avoient point rougi leurs épées du » sang des Gaulois.

" Qu'au reste, Manlius avoit grande raison de demander que l'on rendît des actions de graces publiques

M. EMIL. C. FLAMIN. CONS. 369 n aux dieux immortels. Qu'en effet, An. R. 561. » sans une protection particulière des " dieux, l'armée Romaine étant cam-» pée dans une vallée profonde, & » aiant les ennemis au dessus de sa tête . » les Gaulois, fans se fervir de leurs ar-» mes, pouvoient l'accabler & la dé-» faire entiérement, en roulant sur elle » les groffes pierres que la montagne » leur fournissoit en abondance. Oue » dans la suite, comme si les dieux » avoient voulu faire sentir aux Ro-» mains ce qui leur seroit arrivé d'ans » la Gallo-Gréce, s'ils avoient en affai-» re à des ennemis qui méritassent ce » nom , leurs troupes avoient été défai-» tes, mises en suite, & dépouillées de " leurs bagages par quelques brigands " de Thrace qui les attendoient au » passage. Que c'étoient là les exploits » pour lesquels Manlius demandoit le " Triomphe.

Les Commidiaires finirent par où ils vivoient commencé, » en institantiforrement sur les précautions prisés de 
rour tems pour déclarer la guerre, , & demandant aux Sénateurs s'ils vouloient violer des régles si sages, abolir des formalités qui appartenoient à la religion, ôter au Sénat & au la religion, ôter au Sénat & au

AN. R. 1651 " Peuple le privilége dont ces deux Av. J.C. 187 " Ordres avoient toujours joui d'or-» donner de la guerre ou de la paix, » & abandonner au caprice & à l'am-» bition des Généranx le pouvoir d'at-» taquer les peuples qu'il leur plai-= roit?

Réponse de Quand ils eurent cessé de parler, Manlius leur répondit de la forte. Jus-Ibid. 17.49.

qu'ici, Messieurs, on a quelquefois vû les Tribuns du Peuple s'opposer aux Triomphes qui vous ont été demandés par vos Généraux. C'est ce qui m'oblige à rendre graces à ceux d'aujourd'hui, de ce que par confidération ou pour ma personne, ou pour mes actions, non feulement ils ont confenti tacitement à mon Triomphe, mais encore ont paru dans la disposition de le proposer eux-mêmes s'il en étoit befoin. J'ai la douleur de trouver mes adverfaires parmi ces Commissaires que nos ancêtres donnoient à leurs Généraux pour honorer leur victoire, & en régler les dépendances avec prudence & avec justice.

Leur accufation a deux chefs Mefsieurs, comme vous avez pu le remarquer. Ils prétendent que je n'ai point eu droit de faire la guerre aux Gaulois, & que je l'ai faite avoc témérité & imprudence. LES GAULOIS, difens-ils, D'&

M. EMIL. C. FLAMIN. CONS. 371

werçoient contre nous aucun acte d'hosti. An. R. 165.

lité: vous les avez trouvé paisibles & Av. J. C. 187.

tranquilles, & n'avez pas laissé de les
attaquer. Plût aux dieux que le Roi Eu-

tranquilles, & n'avez pas laissé de les attaquer. Plût aux dieux que le Roi Eumene fût ici present, avec les Magistrats de toutes les villes de l'Asie! Vous entendriez leurs plaintes, & je serois dispenfé d'accufer les Gallo-Grecs. Envoiez des Ambassadeurs dans toutes les parties de l'Asie, pour examiner la vérité sur les lieux: & vous apprendrez d'eux que la servitude dont vous avez délivré cette contrée en obligeant Antiochus de se retirer au dela du mont Taurus, n'étoit pas plus dure que celle dont elle a été tirée par la réduction des Gaulois. Tous ces peuples vous feront connoitre combien de fois cette nation féroce a ravagé leurs campagnes, combien de fois elle leur a enleve tout ce qu'ils avoient de plus précieux & de plus nécessaire, combien elle a fait sur eux de prisonniers, sans leur laisser la liberté de les racheter, enfin combien de fois elle a immole leurs enfans à ses dienx aussi barbares qu'elle. Quoi! Si Antiochus n'avoit pas retiré ses garnifons des Citadelles où elles demeuroient fort tranquilles, vous ne croiriez pas avoir rendu la liberté à l'Afie : & vous yous imaginez qu'Euméne jourroit passe-

An. R. 161. blement des dons que vous lui avez faits s.
An. I C. 187. & les autres villes de la liberté qu'elles ont reçues de vous , pendant que les Gaulois auroient une pleine licence de porter par tout où ils voudroient la terreur & la désolation?

Mais pourquoi raifonner plus lontems fur une fausse supposition, comme si jen'avois pas trouvé les Gaulois actuellement en guerre avec nous, & que je les eusse forcés de nous la faire? Jevous prends à témoin , L. Scipion , vous à qui j'ai fuccédé dans le commandement des troupes : & vous , P. Scipion , qui étiez respecté par l'armée & par votre frére comme son Collégue, & non comme son simple Lieutenant : dites-nous si vous ne savez pas que les Légions des Gaulois ont servi dans l'armée d'Antiochus ? & si vous ne les avez pas vû combattre aux deux ailes, où ils faisoient toute la force de son armée ? Les Romains vous avoient chargé de faire la guerre non seulement à Antiochus, mais à tous ceux qui se seroient joints à lui contre nous. Les Gaulois étoient incontestablement de ce nombre, aussi bien que quelques petits Rois & Tyrans du pays. J'ai donc eu droit de les traiter en ennemis. Cependant j'ai ufé à leur égard de toute la modération possible. J'aidonné

M. EMIL. C. FLAMIN. CONS. 373
a paix à ces derniers, en les forçam de du. R. 365, aire une fatisfaction convenable à la di-Av.J.C. 187, nité de votre Empire qu'ils avoient blefée. D'un autre côté, j'ai fait tous mes fforts pour amener les Gaulois à la raion, si leur férocité naturelle avoit pu 'adoucir; ce cen'a étéqu'après plusteurs entatives, que les trouvant coujours inraitables, j'ai cru qu'il étoit de notre ionneur d'emploier la force pour les ré-

iuire. Après avoir justisié les motifs qui m'ont déterminé à entreprendre la querre, il faut maintenant parler de la maviére dont je l'aifaite. Et dans cette seconle partie, je serois bien assuré de gagner na cause, quand même je la plaiderois levant le Sénat de Carthage , lequel , st ce que l'on dit est vrai , punit du dernier supplice ses Généraux quand ils ont formé des entreprises téméraires, quelque heureux qu'en ait été l'événement. Mais quelle confiance ne dois-je point concevoir , aiant affaire à une République qui n'a jamais fait un crime aux Commandans des entreprifes auxquelles les dieux ont donné une heureuse issue , parce qu'elle la regarde comme l'effet des priéres & des vœux qui ont précédé ces entreprises ; & qui en décernant, ou des actions de gra-

An. R. 165.ces aux dieux, ou des triomphes aux Av.J.C. 187. Généraux, emploie toujours ces termes remarquables, 2 POUR AVOIR BIEN ET HEUREUSEMENT SERVI LA RÉPUBLI-QUE? Quand donc, de peur de provoquer l'envie, je m'abstiendrois d'attribuer à mon courage & à ma bonne conduite les succès que j'ai eus, si je me contentois de demander qu'après que j'ai vaincu une st puissante nation sans avoir fait aucune perte, on rendit aux dieux immortels, pour le bonheur dont ils ont voulu que fussent accompagnées vos armes sous mon commandement , les actions de graces qui leur sont dûes, & qu'on m'accordat à moimême la permission de rentrer triomphant dans le Capitole, d'où je suis parti après avoir fait les vœux accoutumés pour la prospérité de la République, refuseriezyous cet honneur aux dieux, aussi-bien qu'à moi?

On m'objecte que je n'ai pas choist un lieu favorable pour donner bataille. Cela dependoit il de moi? Les ennemis étant les maîtres de la montagne, & ne voulant pas en descendre, il faloit bien que j'allasse les y attaquer, si je voulois vaincre. On pourroit faire le même reproche à nos meilleurs Généraux, qui,

a Quòd bene ac feliciter Rempublicam administravit.

M. EMIL. C. FLAMIN. CONS. 375 fur tout dans les dernières guerres, n'ont An. R. 166. pas toujours choist un poste favorable

pas tonjours choft un pojec justoutele pour attaquer l'ennemi, parce que la chofe n'étoit point en leur pouvoir. Je ne comprends pas encore quelle est l'idée, qu'ils veulent vous donner, & qu'ils se forgent à eux-mêmes, de l'ennemi. S'il est amolli par les délices de l'Asse, quel danger y avoir-il de l'aller chercher sur la montagne? Et s'il a conservé le courage & la force de ses ancêtres, pourquoi resusentiels le Triomphe à ceux qui ont vaincu un ennemi si redoutable? L'envier est avergle, Messeurs est actache qu'à décrier la vertu, pour lui faire perdre les honneurs & les récompenses qu'elle mérite.

Le même esprit d'envie & de jaloufie paroit encore dans ce qu'ils m'objeélent touchant la Thrace. Ils infissent beaucoup sur l'ensévement d'une partie de nos bagages par ces brigands, & sur la perte de quelques soldats; & ils se donnent bien de garde d'ajouter que le jour même que cet inconvénient arriva, nos troupes déstent un grand nombre

a Corca invidia eft, i detrestare virtures, cor-Patres Conscripti, nec rumpere honores ac praquidquam aliud scit quam inia carum. Liv.

An. R. 161. de ces voleurs, & que les jours suivans Av.J.C. 187. ils en tuérent ou enprirent encore dayantage. Mais que gagnent-ils par ce silence, affecté? Toute l'armée est prête à rendre témoignage de ces deux combats, qui seuls pourroient mériter l'honneur du Triomphe.

Je vous prie de me pardonner, Mefsieurs , si la nécessité d'une juste défense , & non le desir de me faire valoir, m'a

engagé dans un si long discours. Le Triomphe

Manlius.

L'accusation l'auroit emporté ce est décerné à jour-là sur l'Apologie, si la dispute n'avoit consume le jour entier sans Abid. so. être décidée. Car les Sénateurs se retirérent dans le sentiment de refuser le Triomphe à Manlius. Mais le lendemain les parens & les amis de ce Général firent tant qu'ils engagérent dans leurs intérêts les plus anciens de l'Ordre, dont l'autorité fit pancher la balance en faveur de Manlius, lls représentérent qu'il n'y avoit point d'exemple qu'un Général, après avoir vaincu les ennemis, laissé sa province en paix, & ramené ses troupes victorieuses à Rome, eût été privé de l'honneur du Tromphe, & fût rentré dans la ville comme un fimple particulier fans aucune diffinction, Enfin la ma-

M. EMIL. C. FLAMIN. CONS. 377 gne jalousie de ses ennemis céda à AN. R. 565. es remontrances si sages : ils eurent onte de faire un affront si injurieux un homme de mérite, & tous les Séteurs lui décernérent le Triomphe 'un consentement presque unanime. y avoit pourtant quelque chose à ire sur la conduite de ce Général, leiel, comme nous le verrons plus bas, oit laissé affoiblir la discipline, & prrompre les mœurs de ses troupes. t il est étonnant que ses ememis aient point emploié contre lui ce ioien.

UNE ACCUSATION beaucoup plus scipion l'A. ntéressante, & qui attaquoit un per-ficainessape nnage bien plus illustre & plus con-ment. dérable, fit oublier le démélé dont L. XXXVIII. 1 vient de parler. Deux Tribuns du euple, nommés l'un & l'autre Q. Pélius, appellérent en jugement P. Sci-

on l'Africain.

On doit trouver cer événement bien range, en le comparant avec les senmens de recomoissance, de respect, admiration, dont tous les Romains roient été autrefois prévenus avec tant 3 justice & d'unanimité en faveur de cipion. Ils avoient voulu lui ériger L. XXXVII . es statues dans la place publique, 56.

IV. ı.

An. R. 161 dans la Tribune aux harangues, dans Av.J.C. 187. le Sénat, dans le temple même & dans Val Mix la chapelle du grand Jupiter, & leur zéle pour sa gloire avoit été si loin, qu'ils l'avoient égalé en quelque forte aux dieux, en ordonnant que sa statue, revétue des ornemens du Triomphe, seroit placée sur des coussins, comme celle des dieux dans la cérémonie appellée Lectifternium. Ils avoient même songé à le créer Consul & Dictateur perpétuel. Mais a Scipion, moins empressé à recevoir des honneurs qu'à les mériter, ne souffrit point qu'on lui en décernat qui fussent au dessus de la condition d'un citoien, & par cette modération qui l'empécha de se livrer à des transports si excessifs, il montra autant de sagesse que de grandeur d'ame.

En effet, ce premier feu s'étant amorti insensiblement comme c'est l'ordinaire, quelques années après le crédit de Scipion commença à décheoir. Le Peuple le voiant toujours sous ses yeux, di-

a Quorum fibi nullum | Max. neque plebiscito dari, ne Hæc... ingestem maque Senatus confulto de-cerni pariendo, pene tan-randis ad civilem habi-

tum in recusandis hono- tum honoribus ( figuifi-ribus se gessir , quantum cabant.) Liv. gefferat in emerendis. Val.

M. EMIL. C. FLAMIN. CONS. 379 ninua peu à peu de fon admiration. Av. R. (61. e consentement & l'approbation qu'il

voir donnée pendant son Consulat à a nouveauté introduite pour les places les Sénateurs dans les Jeux, sur mal eçue du Public; & il sit une épreuve le ce déchet de son autorité lorsqu'il choua vis-à-vis de Quintius, par ra-ort au Consulat qu'il demandoir pour vasica son cousin.

C'est ainsi que s'étoit préparé peu peu l'événement dont nous allons endre compte. Ses envieux voiant son rédit affoibli, crurent pouvoir l'attaquer. Leur accusation rouloit sur un rime prétendu de péculat dans la uerre d'Antiochus. Ils soutenoient u'il avoit reçu de ce Prince de granles sommes d'argent pour lui accotler la paix.

Chacun jugea de cette démarche uivant son carastére ou son inclinaion. Les uns s'élevoient non seulenent contre l'audace des accusateurs; nais encore contre la lâcheté des Ronains en général, qui ne s'opposoient as à une entreprise si indigne. Les 'eux plus grandes villes de l'Univers, lisoient-ils, ont témoigné dans le même ems une ingratitude extrême à l'égard

Av. J.C. 187, d'une manière plus criante & moins ex-

cusable. Car enfin Carthage vaincue a exilé Annibal vaincu & l'auteur de tous ses maux : mais Rome victorieuse maltraite Scipion, à qui elle est redevable de sa victoire. Quelques-uns, au contraire, soutenoient qu'aucun citoien ne devoit être tellement élevé au-dessus des autres, qu'il ne fût permis de lui demander raison de sa conduite. Que le moien de conserver la liberté dans une République, c'étoit de réduire les plus puissans à la necessité de paroitre en jugement & de se désendre, quand on le jugeroit à propos. A quel particulier pourroit-on confier la moindre partie du gouvernement, bien loin de le mettre à la tête de la République, s'il n'étoit pas obligé de rendre compte de ses actions? Quelle sureté y auroit-il à confier à qui que ce puisse être les plus petits intérêts , & à plus forte raison ceux de toute la République, si l'administrateur n'ésoit pas tenu de rendre compte de sa gestion? Qu'il n'étoit point injuste d'emploier la force contre quiconque ne pouvoit souffrir l'égalité. Tels furent les entretiens du peuple en attendant le jour de la citation.

M. EMIL. C. FLAMIN. CONS. 381 " Jamais aucun citoien, fans excepter AN. R. 165. Scipion lui-même pendant qu'il étoit Av. J.C. 187. Conful ou Cenfeur, ne vint dans la Place publique escorté d'une plus gran-

de multitude de citoiens de tous les ordres, qu'il y parut ce jour-là comme accufé.

Les Tribuns du Peuple, pour pré- Griefs des parer les esprits à l'accusation présen-tre P. Scipion. te, firent revivre les vieilles calomnies L XXXVIII. que l'on avoit débitées contre lui, à51. l'occasion du luxe & de la mollesse. prétendue de son séjour à Syracuse, & des mouvemens excités à Locres par raport à Pléminius. Mais quand ils vinrent au crime de péculat dont ils le chargeoient alors, ils ne purent l'appuier que sur des soupçons & des conjectures, sans produire aucune preuve solide. " Ils disoient qu'An-" tiochus lui avoit renvoié son fils sans » rançon, & qu'il avoit eu pour lui les » mêmes déférences, que s'il eût été le » seul arbitre dans Rome de la guerre " & de la paix. Que dans la province il " avoitagi avec le Consul en Dictateur, » & non en simple Lieutenant. Qu'il » ne l'y avoit accompagné que pour » apprendre à la Gréce, à l'Asie, & à » tous les Rois & tous les peuples de

An. R. 165. " l'Orient, ce qu'il avoit persuadé de-Av. J.C. 187. » puis lontems à l'Espagne, à la Gaule, " à la Sicile, & à l'Afrique, qu'un feul » homme étoit l'appui & la colonne de » l'Empire Romain; que Rome, cette » maitresse de l'Univers, ne devoit sa » fûreté qu'à l'ombre du nom de Sci-» pion; que le moindre figne de sa vo-» Îonté avoit toute l'autorité des Ar-» rêts du Sénat & des Ordonnances du » Peuple. « Enfin, ne pouvant venir à bout de le faire paroitre criminel, ils

tâchoient de le rendre odieux.

Quand a on eur ordonné à Scipion scipion, au Quand a on eur ortunalieu de leur de répondre, sans dire un seul mor traîne avec des crimes qu'on lui objectoit, il parla lui au Capi de ses exploits avec tant d'élévation & l'Assemblée, de noblesse, que tous ses auditeurs pour remer-cier les dieux avouérent que personne n'avoit jamais de ses victoi- été loué ni avec plus de magnificence,

Liv. ibid. ni avec plus de vérité. Car il régnoit dans son discours ce même esprit & ce même courage qui avoit animé toutes ses actions; & les oreilles les plus déli-

> a Juffus dicere caufam, effe. Dicebantur enim ab fine ulla criminum men-tione, orationem adeò magnificam de rebus ab & aurium fallidium abefel gestis exorsus est, un tat, quia pro periculo; facis constaret, neminem unquam neque melius, tur. Liv. neque verius laudatum

M. EMIL. C. FLAMIN. Cons. 38; cates ne pouvoient être choquées d'une Am. R. 165. liberté dont il n'ufoit que pour fe dé-Av. J.C. 182. fendre, & non pour le glorifier. Les

discours aiant duré jusqu'à la nuit, on remit l'affaire à un autre jour.

Quand il fut arrivé, les Tribuns du Peuple montérent dès le matin dans la Tribune aux Harangues. L'accufé étant appellé, perça la foule, & s'y présenta, accompagné d'une grande multitude de cliens & d'amis, & dès qu'on eut fait silence pour l'entendre : Tribuns du Peuple, dit-il, & vous citoiens, c'est à pareil jour qu'aujourd'hui que j'ai vaincu Annibal & les Carthaginois en Afrique. Un si heureux jour ne doit point se passer en disputes, en discussions, & en procès. Ainsi je m'en vais de ce pas au Capitole rendre mes hommages au grand Jupiter, à Junon, à Minerve, & à tous les autres dieux qui président dans ce Temple & dans cette Citadelle ; & les remercier de ce qu'ils m'ont donné en ce jour-ci même, & en plusieurs autres, le desir & la faculté de fervir utilement & glorieusement la République. Suivez-moi, Romains, tous

a Hisque gratias agam, mentem facultatemque quòd mihi & hoc iplo dederunt. Vestrum quodie, & septe aliàs, egregiè Republicæ gerendæ est, ite mecum, Quitites j

An. R. 165 tant que vous êtes qui en avez le tems , & Av. J.C. 187. qui aimez la patrie, & priez ces dieux de vous donner toujours des Généraux & des Magistrats qui me ressemblent. Je puis parler avec cette confiance, s'il est vrai que depuis l'âge de dix-sept ans jusqu'à la vieillesse où je suis paryenu, vous avez toujours prévenu mon âge par vos honneurs, & moi vos honneurs par mes fervices.

Après avoir tenu ce discours, il sortit de la Place, & marcha au Capitole. Dans le moment toute l'Assemblée l'y suivit, jusqu'aux Greffiers & aux Huissiers des Tribuns, qui restérent seuls avec leurs esclaves & le Crieur qu'ils avoient amené pour citer l'accufé devant eux. Scipion alla du Capitole dans tous les temples de la ville, toujours accompagné du Peuple Romain. A a juger sainement de la véritable grandeur, ce jour fit plus d'honneur à Scipion par l'estime & la vénération du Public, que celui où il rentra triom-

gerendis præcessi. Live

& orate dens , ut mei | a Celebratior is propè grincires fimiles habearis: i die favore homisuum, & isa, fi ab annis feptematein ad fenetwern fempet vos gratem mean ver fits honoribus anteifits, quo vefton homoter schus proper rege & Carthagicago vefton homoter schus proper intenfibis ubem chi investigation. aus. Liv.

phant

M. EMIL. C. FLAMIN. CONS. 385 phant dans la ville après avoir défait AN. R. 567. AV. J.C. 187.

Syphax & les Carthaginois.

Ce fut là le dernier de ses beaux p. Scipion jours. Car prévoiant les démésés qu'il serence du lui faudroit avoir avec les Tribuns du l'bid. 32-Peuple, il prosita du délai du Jugement pour se retirer à Literne, bien résolu de ne plus comparoitre pour se désendre. Il avoit l'ame trop sière & de trop grands sentimens, & d'ailleurs il avoit passé fa vie dans une trop grande élévation, pour s'abaisser à la

faire l'humble personnage d'accusé. Quand le jour où devoit se continuer l'affaire sut venu, & qu'on eut cité l'accusé, L. Scipion son frére dit que la maladie l'avoit empéché de comparoitre. Mais les Tribuns ne reçurent pas cette excuse. Ils prétendoient qu'il s'étoit absenté pour ne pas répondre, par un effet du même orgueil qui l'avoit porté à quitter le Jugement, les Tribuns, & l'Assemblée pour entraîner avec lui comme en triomphe dans le Capitole ses Juges même, & pour leur ôter le droit & la liberté de potrer

qualité de suppliant, & apprendre à

a Major animus & natura erat, ac majori for muttere se in humilitatem tunz assues, sudm ut causam dicentim. Liv.

Tome VII,

R

386 M. Emil. C. Flamin. Cons.

Aw. R. 565-leurs fuffrages. Puis s'adressant à la mul-Av.J.C. 187. titude: Vous avez reçu, continuoientils , la juste récompense de votre facilité à souffrir une entreprise si téméraire. Vous nous avez abandonnés pour le suivre; & voila qu'il yous abandonne aujourd'hui vous-mêmes. Nous nous laissons tellement affoiblir tous les jours, que celui vers qui, il y a dix-sept ans, vous envoiâtes en Sicile des Tribuns du Peuple accompagnés d'un Edile, pour le saissir au corps & le ramener à Rome, quoiqu'il fût actuellement à la tête de l'armée & de la flote; aujourd'hui, qu'il n'est qu'un simple particulier, nous n'ofons l'envoyer prendre à sa maison de campagne, pour l'obliger à subir le Jugement qu'on doit rendre ici contre lui. L. Scipion aiant imploré le secours des autres Tribuns, ils rendirent un Décret, par lequel acceptant l'excuse de maladie qu'on alléguoit, ils déclaroient que leur intention étoit que l'on donnat du tems à l'Accusé, & que le Jugement fût différé.

Tiberius Sempronius Gracchus, en-Ti. Sempronemi particulier de Scipion, étoit du nius Gracchus , ennemi de Scipion, se nombre des Tribuns du Peuple. Ce Madéclare pour gistrat aiant désendu que l'on mît son nom au Décret de ses Collégues, on Collegue s'attendoit qu'il alloit se déclarer con-53.

M. EMIL. C. FLAMIN. CONS. 387 tre Scipion de la manière la plus dure. An. R. 1657. Voici comme il parla. Puifque L. Scipion apporte la maladie de son frére pour excuse de son absence, cela doit nous suffire. Je ne souffrirai pas que l'on procéde contre lui avant son retour; & alors même, s'il a recours à moi, je le foutiendrai de mon autorité pour le dispenser de répondre. Scipion, par la grandeur de ses exploits, & par les honneurs où vous l'avez tant de fois élevé, est parvenu, de l'aveu des hommes & des dieux, à un si haut dégré de gloire, qu'il est plus honteux pour le Peuple Romain que pour lui, qu'on le voie au bas de la Tribune aux Ĥarangues en butte aux accufations & aux invectives d'une Jeunesse indiscrette. Quoi, continua-t-il en s'adressant aux Tribuns avec un ton & un air d'indignation, quoi! vous verrez sous vos piés ce Scipion vainqueur de l'Afrique? N'avoit-il donc défait & mis en fuite en Espagne quatre des plus célébres Généraux Carthaginois, & leurs quatre armées; n'a-t-il fait Syphax prison-nier, n'a-t-il vaincu Annibal, n'a-t-il rendu Carthage tributaire de Rome, n'a-t-il enfin force Antiochus, par une victoire dont L. Scipion son frère consent de partager la gloire avec lui, à se

An. R. 565 retirer au delà du mont Taurus, que pour succomber à l'animosité des Pétilius,

pour juccomber at animojté des Petitus, & les voir triompher de lui. Quoi !

Jamais la vertu des grands hommes ne 
trouvera-t-elle ni dans son propre mérite, ni dans les honneurs où vous l'élevez, un asyle & comme un fanctuaire, 
où leur vieillesse, si elle ne reçoit pas 
les respects & les hommages qui lui sont 
dús, soit du moins à couvert de l'outrage

& de l'injustice?

Le Décret de Gracchus, & le discours qu'il y ajouta, firent impression sur toute l'Assemblée, & sur les Accudents réseaux mêmes. Ils dirent qu'ils feroient leurs réslexions sur cette affaire, & verroient ce qui conviendroit à leur devoir & à leur autorité. Dès que le Peuple se sur retiré, les Sénateurs s'assemblérent, & toute la Compagnie, sur-tout les Anciens & les Consulaires, rendirent à Gracchus de grandes actions de graces, de ce qu'il avoit sait céder ses ressentimens particuliers à l'honneur de la République. Les Pétilius, au contraire, furent accablés

a Nullis ne meritis suis, viri pervenient; ubl, si nullis vestris honoribus unquam in arcem turam, lata saltem seneaus coruma & velur sansam, elari constatt Liv.

M. EMIL. C. FLAMIN. Cons. 389 de reproches, a d'avoir voulu accabler An. R. 569, la vertu pour rendre leur nom célé-Av. J.C. 189, bre, & d'avoir cherché, en triomphant de Scipion l'Africain, à se décorer de ses dépouilles. Cette affaire sut assourpie, & l'on n'en parla plus.

Quoique ce grand homme fe foit Réfissions rendu recommandable dans toutes les fur Pro-Live parties qui font les Héros, cependant pion. il excella dans la guerre plus que dans Liv. ibid.

la paix. La premiére partie de sa vie fur plus mémorable que la derniére, parce qu'il passa tout le tems de sa jeunesse dans les camps & dans les atmées; au lieu que pendant le reste de sa vie il eut peu d'occasions de mettre en œuvre les rares talens qu'il avoit reçus de la nature. Qu'est-ce que son second Consulat, en y joignant même fa Censure, ajouta à la gloire qu'il avoit acquife dans le premier? Qu'ajouta à l'éclat de ses premiers exploits sa Lieutenance d'Asie, rendue inutile par sa maladie, triste à son égard par la prise de son fils, & par la nécessité où il se trouva à son retour, ou de subir un Jugement injuste, on de l'éviter, en abandonnant pour jamais des

a Quòd splendere aliena lia ex Africani triumpho invidra voluissent, & spe- peterent. Liv.

Av. J. C. 187. (a grandaire se de C. claire - 200 1 sa grandeur & de sa gloire, c'est la feconde guerre Panique heureusement terminée; guerre la plus grande, & la plus dangereuse que les Romains aient

eue sur les bras.

Scipion passa le peu de tems qu'il vécut encore dans une retraite obscure, si on la compare à l'éclat de ses exploits guerriers: mais non moins estimable ni moins glorieuse pour lui, si l'on confidére la constance & l'égalité d'ame avec laquelle il foutint cette disgrace. Souvent de pareils renversemens de fortune deviennent, même pour les plus grands hommes, une occasion de tristesse, d'abattement, d'ennui. Le tumulte & l'agitation où ils ont toujours vécu, leur rend le repos & la folitude insupportables. Scipion soutint la sienne avec le même courage qui l'avoit rendu invincible aux fatigues & aux dangers. Il se réduisit à la vie des anciens Romains, c'est-à-dire à une vie simple & laborieuse, se faisant à leur exemple, un honneur & un plaisir de cultiver la terre de ses mains victorieuses. Sénéque, dans une lettre qu'il date du lieu même où Scipion s'étoit retiré, s'écrie à la vûe du tomM. EMIL. C. FLAMIN. CONS. 391
beau qui renfermoit fes cendres, qu'il AN. R. 165
ne doutoit point que l'ame de ce grand

homme ne soit retournée au ciel sa véritable patrie, non parce qu'il a commandé de grandes armées, car on en peut dire autant de Cambyse ce Roi insensé & furieux; mais à cause de la modération & de la patience qu'il témoigna en quittant Rome. » J'ai a un » grand plaisir, dit-il, lorsque je com-» pare les mœurs de Scipion avec les » nôtres. Ce grand homme, la ter-» reur de Carthage & l'appui de Ro-» me, après avoir cultivé son champ » de ses propres mains, venoit pren-" dre le bain dans cet obscur réduit, » (balneolum angustum, tenebricosum ex » consuetudine antiqua ) habitoit sous » ce petit toit, se contentoit d'une » fale pavée si grossiérement! A qui » maintenant une telle médiocrité suf-» firoit-elle ?

Je ne doute point qu'un petit nom-

a Magna me voluptas re fe, terramque (ut mos fubit contemplantem mo- futt prifcis ) lpfe fubites ese Scipionis ac noftros. bat. Sub hoc ille tedo Ia hoc angulo ille Car tam fordido fletti: hoc haginis horto; cun Romai illum tam vile pavimendebet quòd tandim femal tam fuffinut ! At unue capta elt, abuleat corpus laboribus rufficis fef fusa e exercebat eniss ope-

Av. R. 165. bre de bons amis, ne le visitassent dans Av.J.C. 187. sa retraite, & ne lui tinssent lieu de Rome entiére. Mais l'histoire n'en fait point mention, & il ne faut pas lui appliquer ce qui est dit de l'intime liaifon du fecond Scipion l'Africain avec Lélius, & des divertissemens rustiques qu'ils prenoient ensemble. Il est aisé, fi l'on n'y fait une attention particuliére, de confondre les deux Scipions & les deux Lélius, à cause de l'extrême ressemblance qui se trouve entreux en plusieurs choses. Je suis bien persuadé que le célébre Poéte Ennius, pour 2 qui notre Scipion, dont il avoit célébré les victoires, avoit une amitié particulière, n'aura pas manqué de rendre à cet illustre exilé pendant sa retraite tous les devoirs d'un bon ami. Il n'est pas étonnant que Scipion ait donné à ce Poéte de grandes marques d'estime & de confidération. Il étoit bien perfuadé "que tant que Rome subsisteroit, & que l'Afrique feroit foumise à l'Italie. la mémoire de ses grandes actions ne pourroit être abolie : mais bil crut aussi

a Carus fuit Africano Scipionum putarus is esse superiori noster Ennius. constitutus. Cic. pro Arch. Itaque eriam in sepulero n. 22.

b Non incendia Carthaginis impiæ, Ejus, qui domita nomen ab Africa

M. EMIL. C. FLAMIN. CONS. 393 que les écrits d'Ennius étoient fort ca-AN. R. 165. pables d'en illustrer l'éclat, & d'en per-

pétuer le souvenir.

Tite-Live dit que les Historiens varioient beaucoup sur plusieurs circonstances du Jugement & de la mort de qui reçarde
Scipion l'Africain. Je raporterai seuL XXXVIII.
lement deux exemples de ces varia16-

Les uns disent que ce fut à Rome, d'autres à Literne, qu'il finit ses jours & qu'il fut enterré. On montroit dans l'un & l'autre lieu, & son tombeau & fa statue. Tite-Live atteste qu'il avoit vû à Literne son tombeau & sa statue qui avoit été posée dessus, mais qu'une tempête avoit renversée. Nous venons de voir que Sénéque croioit aussi que le tombeau de Scipion étoit à Literne. D'un autre côté, il y avoit encore à Rome du tems de Tite-Live hors de la porte Capéne, à l'endroit où étoit la fépulture des Scipions, trois statues, dont on disoit que l'une étoit de P. Scipion, l'autre de L. Scipion, & la troifiéme du Poéte Ennius. Il paroit assez vraisemblable que le second Scipion-

Lucratus rediit, elariùs indicant Laudes, quàm Calabræ Pierides. Horat. Od. 8, Lib, IV.

Av. R. 165. l'Africain avoit fait ériger ces statues. Av. I C. 187. Scipion avoit deux filles. Il maria

Scipion avoir deux filles. Il maria Sipion ma lui-même l'aînée à P. Cornelius Nafirice à Grac ca. On convient que la plus jeune fut

mariée à Ti. Sempronius Gracchus : mais on n'est pas assuré si ce ne fut qu'après la mort de Scipion l'Africain que Gracchus la fiança & l'épousa; ou si cette alliance fut contractée entre les deux familles de la manière qui fuit, & qui semble supposer que P. Scipion n'avoit point été appellé en Justice. On racontoit que, comme on conduisoit L. Scipion en prison, Gracchus iura qu'il étoit encore ennemi des Scipions, & qu'il n'avoit nulle envie de regagner leurs bonnes graces : mais qu'il ne souffriroit pas qu'on jettât L. Scipion dans la même prison, où Publius son frére avoit fait enfermer les Rois & les Généraux des ennemis. On ajoutoit que les Sénateurs foupant par hazard ce jour là dans le Capitole, se levérent tous de concert, & demandérent à Scipion l'Africain sa fille en mariage pour Ti. Gracchus!, & le pressérent de la lui promettre au milieu de ce festin folemnel. Que Scipion s'étant rendu à leurs instances, dirà Emilie sa femme, quand il fut de retour dans sa maison,

M. EMIL. C. FLAMIN. CONS. 395 qu'il avoit promis en mariage leur ca-An. R. 565. dette. Que cette Dame, fâchée qu'il Av.J.C. 167, ne lui en eût pas demandé fon avis, ajouta que quand ce seroit Tiberius Gracchus qu'il auroit choisi pour gendre, il n'auroit pas dû en faire un secret à une mére. Qu'alors Scipion, voiant que sa femme pensoit comme lui de Gracchus, & charmé de trouver en elle un tel raport de sentimens avec ce qu'il venoit de faire, lui répondit que c'étoit à Gracchus lui-même qu'il l'avoit accordée. C'étoit la célébre Cornélie mére des Gracques, dont il . fera beaucoup parlé dans la fuite.

Au reste je croi que par raport à l'accusation de P. Scipion, on doit s'en tenir à ce qui a été dit auparavant, & qui est tité mot à mot de Tite-Live.

L'exil volontaire, ou, comme le Loi propodir Tite-Live, la mort de Scipion l'A-formet fur les fricain releva le courage de ses enne-sommet s'armis, dont le plus considérable sut M-d'Antichin. Porcius Caton, a qui, du vivant même L. XXXVIII. de ce grand homme, par un acharne-54ment, qui ne lui sait pas d'honneur, n'avoir point cessé de le harceler, & de

a Qui vivo quoque co Comment rendre en notre allatrare ejus magnitudinem folitus erat. Liv. ALLATRARE?

AN. R. 555 tâcher de rendre odieuses une puissan-Av. J C. 187. ce & une gloire fi justement méritées. Plus in Cat. L'inimitie de Caron, fondée fur une différence de caractéres affez marquée, avoit éclaté dès le tems qu'il fut Quefteur fous Scipion à la guerre d'Afrique. C'étoit, 2 chez les Romains, une coutume & comme une Loi, que les Quefteurs respectassent les Commandans, fous qui ils fervoient, comme leur propre pere. Caron n'en usa pas de la sorte. Choqué de la manière noble & grande dont vivoit ce Général, il le quitta dès la Sicile, retourna à Rome, & cria fans cesse dans le Sénat avec Fabius, que Scipion faisoit des dépenses immenles & inutiles. Cette inimitié fut portée aux derniers excès dans le tems dont nous parlons. On croit que ce fut à la follicitation de Caton que les Pétilius entreprirent de l'accuser pendant sa vie, & qu'ils renouvellérent l'affaire après sa mort, en proposant au Peuple d'ordonner par une Loi que l'on fît les informations nécessaires pour savoir ce qu'étoit devenu l'argent qui avoit été tiré d'Antiochus & de fes fu-

a Sic à majoribus nostris oportete. Divin. in Vert. accepinnts, prætorem quæ-

M. EMIL. C. FLAMIN. CONS. 397 jets, & qui n'avoit point été porté dans An. R 165. le Tréfor public. L. Furius Purpureo, Av. J.C. 187. homme Consulaire, l'un des dix Commissaires que l'on avoit envoiés en Asie, vouloit que l'on comprît dans cette information les autres Rois & peuples de ces contrées, afin d'avoir lieu de mettre en cause Cn. Manlius son ennemi. L. Scipion, qui étoit intéressé plus que personne dans l'information que l'on demandoit avec tant de chaleur, ne paroissant sensible qu'à l'honneur de fon frére, » se plaignit qu'on eût pro-» posé cette Loi précisément après la » mort de ce grand homme. Qu'on ne » s'étoit pas contenté de le priver de " l'Oraison funébre dont sa mort auroir » dû être honorée : qu'on attaquoit en-» core fa vie par des accusations ca-» lomnieuses. Que les Carthaginois, " fatisfaits par l'exil d'Annibal, ne » poussoient pas plus loin leur ressenti-» ment : mais que le Peuple Romain » portoit sa haine contre Scipion jus-» qu'à déchirer sa réputation après sa » mort, & à vouloir immoler son fré-» re à l'envie de ses ennemis. « Caron parla pour appuier la Loi propofée par les Tribuns. Le discours qu'il prononça à ce sujet, subsistoit encore du teme

An. R. 161-de Tite-Live. L'autorité d'un homme Av. J. 2. 187. fi accrédité obligea les Mummius Tribuns du Peuple à fe défifter de l'opposition qu'ils avoient formée : après quoi toutes les Tribus donnérent leurs suffrages conformément à l'intention des Pétilius ; & la Loi passa.

L. Scipion condamé de péculat.

Le Sénat nomma Q. Térentins Culléon alors Préteur, pour connoitre de cette affaire, ordonner les informations, & juger en conféquence. Aussitôt L. Scipion fut accusé devant lui, avec ses deux Lieutenans Aulus & Lucius Hoftilius, portant le surnom de Caton, & fon Questeur C. Furius Aculéon: &, pour infinuer que toute sa Cohorte avoit part au Pécular, on y joignit deux Greffiers & un Huissier, qui avoient exercé leur office sous ses ordres. Mais Lucius Hostilius, & les bas Officiers furent renvoiés absous, avant que Scipion fût jugé. L. Scipion, fon Lieutenant A. Hostilius, & son Questeur C. Furius furent condannés; sous prétexte qu'Antiochus, pour obtenir des conditions de paix plus favorables, avoit donné à L. Scipion, quatre \* cens

<sup>\*</sup> L'or forme la fomme de deux cens quarante mille livres.

L'argent trois cens mille livres.

M. EMIL. C. FLAMIN. Cons. 399 quatre-vingts livres pefant d'or, & fixam. R. 755. mille livres pefant d'argent de plus Av. J.C. 1874 qu'il n'en avoir remis dans le Tréfor; & à A. Hostilius, \* quatre-vingts livres d'or, & quatre cens trois d'argent; enfin au Questeur Furius cent \*\* trente livres d'or, & deux cens d'argent.

Le Préreur Q. Térentius alant terminé ce fameux procès, Hostilius & fon Inficars Furius fournirent des cautions pour les se Sup en fommes auxquelles ils aveient été con faveir.

dannés. Pour L. Scipion, comme il 2 XXXVIII. protestoit qu'il avoit fait porter dans le supernité protest public tout l'or & l'argent qu'il avoit reçu sans en rient retenir pour lui, on se mit en devoir de le conduire en prison. Alors P. Scipion Nasica implora le secours des Tribuns contre cette violence, & prononça un discours dans lequel il fit un éloge vrai en même tems & magnisque, non seulement de la mai-

ticulier de la branche dont il fortoit. Il dit, » que les deux Scipions, fa-» voir Publius & Lucius fon frére qui » étoit menacé de la prifon, & lui qui » parloit actuellement, avoient eu pour

son Cornélia en général, mais en par-

<sup>\*</sup> L'or quarante mille | \*\* L'or, foixante & dix livres. L'argene, vingt mille | L'argent dix mille livres. Eent cinquante livres.

An. R. 165, peres Cneus & Publius, ces deux il-Av.J.C. 187. lustres Généraux, qui avoient fair » la guerre pendant tant d'années en » Espagne contre les Généraux & les » armées des Carthaginois & des Es-» pagnols; & qui, après avoir augmen-» té la réputation du nom Romain, » non seulement par leurs vertus guer-» riéres, mais encore par les exemples » de tempérance, de justice, & de bon-» ne foi qu'ils avoient donnés à ces na-» tions, avoient enfin été tués l'un & » l'autre en combattant pour la gloire » de cet Empire. Que ç'auroit été beau-" coup pour leurs enfans de foutenir » la réputation de leurs péres : mais » que Scipion l'Africain avoit telle-» ment surpassé la gloire du sien, & » s'étoit si fort élevé au dessus de la con-» dition des autres mortels, que les Ro-» mains s'étoient persuadés qu'il étoir » issu du sang des dieux. Qu'à l'égard » de L. Scipion dont il s'agissoit alors, » quand on voudroit oublier tout ce » qu'il avoit fait en Espagne & en Afri-» que comme Lieutenant de son frère, » le Sénat, après qu'il eut été nommé » Consul, avoit conçu une si haute » idée de sa capacité, qu'il lui avoir

accordé extraordinairement la pro-

M. EMIL. C. FLAMIN. CONS. 401 » vince d'Asie, & l'avoit chargé de An. R. 165. " faire la guerre contre Antiochus; & Av.J.C. 182 » que son frére l'avoit assez estimé pour " aller y servir sous lui en qualité de » Lieutenant, lui qui avoit été deux » fois Consul & Censeur, & qui avoit » triomphé d'Annibal & des Cartha-» ginois. Que dans cette guerre, com-» me si la fortune eût voulu empécher » que la gloire du Lieutenant n'effaçat » celle du Consul, P. Scipion étoit » resté malade à Elée le jour que son » frére avoit combattu & défait Antio-» chus auprès de Magnésie. Que pour » trouver dans la paix un sujet d'accu-» ser le Vainqueur, on supposoit qu'il » l'avoit vendue. Qu'on ne voioit pas " que le même reproche tomboit fur " les dix Commissaires, de l'avis des-» quels Scipion l'avoit conclue. Que » même parmi ces dix Commissaires il " s'en étoit trouvé qui avoient accusé " Cn. Manlius, non feulement fans » obtenir une pleine créance, mais

» retardement à son Triomphe.

" Mais on prétend que les conditions
» de paix que Scipion a accordées à
" Antiochus, rendent ce Général suf" pect d'avoir favorisé un Prince enne».

» fans pouvoir apporter le moindre

402 M. EMIL. C. FLAMIN. CONS. An. R. 565. » mi aux dépens de la République! On Av.J.C. 187. » ofe avancer que son Roiaume lui a » été laissé en entier, sans qu'il ait rien. » perdu de ce qu'il avoit avant sa dé-» faite. Enfin, on ne craint point de » dire que de tout l'or & l'argent qui a » été tiré de ce Prince, il n'en est rien » entré dans le Trésor, & que tout » a tourné au profit des particuliers. » Ouelle calomnie! N'avoit-on pas » exposé aux yeux de tous les Citoiens, " le jour du Triomphe de Scipion, » une si grande quantité d'or & d'ar-» gent, que toutes les dépouilles de " dix autres Triomphes, tels qu'on » voudroit les choisir, jointes ensem-» ble, ne pourroient l'égaler? Qu'é-» toit-il besoin de parler des bornes " qu'on avoit mises aux Etats du Vain-" cu, devant tout un Peuple qui savoit » qu'avant la bataille Antiochus étoit » maître de toute l'Afie, & des con-» trées de l'Europe qui en sont voisi-» nes? Que personne n'ighoroit que » cet espace qui s'étend depuis le mont " Taurus jusqu'à la mer Egée, compo-» soit une grande portion de l'Univers, » & contenoit un grand nombre non-

» seulement de villes, mais de pro-» vinces & de nations. Que toute cet-

M. EMIL. C. FLAMIN. CONS. 403 » te région qui avoit plus de trente AN. R. 165. » journées de chemin dans sa longueur, Av.J.C. 187. » & plus de dix dans sa largeur entre » les deux mers, avoit été ôtée à An-" tiochus, & qu'on l'avoit relégué à " l'extrémité du monde. Dans la suppo-» sition que la paix, comme il est vrai, » ne lui ait point été vendue; pouvoit-

" on lui retrancher une plus grande » partie de ses Etats? Qu'après avoir " vaincu Philippe & Nabis, on avoit " laissé au premier la Macédoine, & à " l'autre Lacédémone, & qu'on n'en » avoit point fait un crime à Quintius; » sans doute parce qu'il n'avoit pas eu » un frére comme Scipion l'Africain, » dont la gloire lui attirât l'envie, au " lieu de le mettre à l'abri de la ca-" lomnie. Que quand on vendroit tous » les biens de L. Scipion, en y compre-» nant un grand nombre de successions » qui lui étoient échues, à peine en retireroit-on la somme qu'il étoit dé-» claré convaincu d'avoir divertie à » fon profit. Comment pouvoit-on » donc fe persuader qu'il eût reçu tant " d'or d'Antiochus? Que dans une tel-" le maison, que le luxe n'avoit point

» épuisée, on devroit trouver une augmentation confidérable de richef-

AN. R. 151. Ses, in l'accufation formée contre
Ar.J.C. 187. Scipion avoit quelque fondement.

"Que les ennemis de ce Général, ne

"pouvant trouver la fomme à laquel
"le ils l'avoient fait condanner, par

"la vente de fes biens, alloient affou
"vir leur envie & leur haine fur fa

"perfonne, en chargeant de chaînes

"un homme fi illustre, en le jettant

"dans un cachot, où il feroit confon
du avec les voleurs de niut & les

"affassins, & où il expireroit miséra
"blement, pour être ensuite jetté hors

"des portes de la prison. Qu'un trai
"tement si indigne couvritoit la ville

"de Rome de honte, encore plus que

"la maison Cornélia,

Ti. Grac Le Préteur Térentius se contenta ebus coppose d'opposer à Nasica la Loi Pétilia, l'Arscipion sois rêt du Sénat, & le Jugement rendu mené en pricontre Scipion, dont il fit la lecture; LXXXVIII. ajoutant que, s'il ne faisoit poster au

Trésor la somme à laquelle il avoit été condanné, il ne pouvoit se dispenser de le faire mettre en prison. Les Tribuns du Peuple s'étant retirés pour délibérer, un moment après Fannius revint, & déclara pour lui & pour ses Collégues, excepté Gracchus, que les Tribuns ne s'opposoient point à l'exécution du jugement.

M. EMIL. C. FLAMIN. CONS. 400 Alors Ti. Gracchus dit , » Qu'il An. R. 565. " n'empéchoit pas que l'on prît sur Av. J.C. 187. " les biens de Scipion les fommes qu'il " étoit condanné de remettre dans le » Tréfor : mais qu'il ne fouffriroit ja-» mais qu'on mît en prison, avec les » ennemis du Peuple Romain, un Gé-» néral qui avoit vaincu le Roi le plus » opulent de la terre; qui avoit recu-» le les bornes de l'empire jusqu'aux » extrémités de l'Univers; qui avoit » attaché aux intérêts de la République " Euméne, les Rhodiens, & tant d'au-» tres Villes & Etats de l'Asie, par les » bienfaits dont il les avoit comblés " au nom du Peuple Romain; enfin » qui avoit fait enfermer dans les pri-» sons plusieurs Généraux des enne-» mis; & qu'il ordonnoit qu'on le laif-" sat aller en liberté. " Le Décret de Gracchus fur reçu avec tant d'applaudissement, & la liberté de Scipion causa tant de joie à tout le Peuple, qu'on

qu'il avoit été condanné. Le Préteur ordonna ensuite aux La vente & Questeurs de confisquer & de faire des biens de vendre les biens de L. Scipion. Non L Scipion le feulement on n'y trouva aucun indice julifient.

qui fîr. juger qu'il avoit reçu de l'ar-

eût dit que c'étoit ailleurs qu'à Rome

Av. J. C. 187, gent d'Antiochus; mais la vente ne produisir pas même les cinq cens quarante mille livres qu'on lui demandoit. Ses parens, ses amis, ses cliens, se cotiserent, & lui offrirent une somme si considérable, que, s'il l'eût acceptée, il eût été beaucoup plus riche qu'il ne l'étoit avant sa condannation. Il les remercia tous de leur générosité, & ne voulut rien prendre : il fouffrit feulement que ses plus proches parens lui rachetassent ses meubles les plus nécessaires pour vivre avec décence; & la haine publique, dont les Scipions avoient été la victime, retomba toute encière sur le Préteur, sur les Juges, & fur les accufateurs.

En considérant les accusations formées contre ces deux grands hommes, on peut bien s'écrier avec Cicéron? "Oh a que les citoiens les plus zélés pour l'honneur de la République, "qui lui ont rendu les services les "plus importans, sont souvent à plaindre, puisque non-seulement on oublie leurs plus belles actions, mais "qu'on va jusqu'à leur imputer les "plus grands crimes!

a Miseros interdum cives , optime de republica eriam nefarias suspicament, merines ! n quipus homipro Mil, 6),

## S. III.

An. R. 565. Av. J.C. 187.

Description du pays des Liguriens enne-. mis perpétuels des Romains. Les Liguriens domtés par les deux Consuls. Justice rendue aux Gaulois Cénomans. Réglement par rapport aux Alliés Latins. M. Fulvius demande le Triomphe, & l'obtient malgré l'opposition d'un Tribun du Peuple. Etrange & abominable fanatisme des Bacchana-Les découvert à Rome, & puni. Q. Marcius est surpris , battu , & mis en fuite par les Liguriens. Succès plus heureux en Espagne. Combat d'Athlétes. Origine de la guerre contre Persée. Griefs de Philippe contre les Romains. Il se met en état de recommencer la guerre. Sur les plaintes de divers peuples contre Philippe, Rome envoie trois Commissaires sur les lieux, qui, après avoir écouté les parties , prononcent. Heureux succès en Espagne. Et en Ligurie. Retour des Commissaires de Gréce à Rome. Le Sénat y envoie une nouvelle Commission. Philippe fait égorger les premiers de Maronée. Il envoie Démétrius son jeune fils à Rome.

AM. R. 165. PENDANT que se passoit une par-AV. I.C. 187. rie des choses dont on vient de pardu pays des ler, les deux Consuls faisoient la guerre Liguiens, en dans la Ligurie. Cette nation sembloit neuis perse dans la Ligurie Cette nation sembloit neuis ser Ron- être destince à exercer les armes des mains. L. XXXIX. Romains, & à entretenir la discipline

militaire dans leurs armées, pendant les intervalles où ils n'avoient point de guerres importantes à foutenir. Il n'y avoit point de province qui fût plus propre à tenir le foldat en haleine. Car l'Asie, par la beauté & les charmes de ses villes, par l'affluence de toutes les délices que lui fournissoient à l'envi la terre & la mer, par la mollesse des ennemis qu'elle leur opposoit, & par l'opulence de ses Rois, renvoioit les armées Romaines plus riches, mais ne les rendoit pas plus bel-liqueuses. C'est ce que l'on éprouva sur tout sous le commandement de Cn. Manlius, qui, pour avoir abandonné dans ce pays-là ses soldats à une trop grande licence, reçut une perte très-considérable dans la Thrace, où il trouva des chemins plus difficiles, & des ennemis plus aguerris. Dans la Ligurie, au contraire, tout contribuoit à tenir les troupes allertes & attentives à leur devoir : un pays rude, & plein de

M. EMIL. C. FLAMIN. Cons. 409 de montagnes; des routes escarpées, An. R. 565. étroites, toujours remplies d'embuscades; des ennemis agiles & promts qui leur tomboient sur les bras quand ils s'y attendoient le moins; des châ-

qui leur tomboient sur les bras quand lis s'y attendoient le moins; des châteaux fortisses par la nature & par l'art, qu'ils étoient obligés d'attaquer en s'exposant à des travaux & à des dangers continuels; ensin un pays paure & stérile, où le soldat étoir obligé de vivre sobrement, sans espoir d'en

tirer un butin considérable qui le dédommageat de ses fatigues.

Le Consul C. Flaminius battit plu- Les Ligusieurs fois sur leurs terres les Liguriens tiens donnés Friniates, les força de se soumettre à Consuls. la puissance des Romains, & leur ôta L. XXXIX. leurs armes. Mais, comme ils en avoient caché la meilleure partie, ils les reprirent bientôt, abandonnérent leurs bourgs, se dispersérent dans des routes inaccessibles & fur des rochers efcarpés; & ne s'y croiant pas encore assez en sureté, ils passérent au dela du mont Apennin. Le Général les y poursuivit, & après qu'ils se furent défendus quelque tems fur les hauteurs où ils s'étoient retirés, il les força à fe rendre. Pour lors il fit une recherche plus exacte de leurs armes, & les Tome VII.

410 M. Emil. C. Flamin. Cons.

AN. R. 161 leur ôta toutes. Ensuite il porta les Av.J.C. 187. siennes contre les Liguriens Apuans qui avoient fait si souvent des courses fur les territoires de Pise & de Boulogne, qu'il n'avoit pas été possible aux habitans de les ensemencer. Aiant domté aussi ce peuple, il assura la paix & la tranquillité de tous ceux du voifinage, qui le comblérent de louanges & d'actions de graces. Ces fortes d'expéditions très-pénibles & dégoûtantes par elles-mêmes; mais en même tems très-utiles, rendent un Général qui y donne tous ses soins sans se laisser rebuter, d'autant plus estimable, qu'elles n'ont rien d'éclatant au dehors, & rien qui flate l'ambition. Il se croit dignement récompensé par le plaisir de faire du bien aux hommes, & de leur procurer du repos. Nous voions de notre tems quelque chose de pareil.

Flaminius \* ne pouvant plus exercer les foldars à la guerre dans un pays où il n'avoit point laissé d'ennemis, les occupa à conduire un chemin depuis

<sup>\*</sup> Il ne faut pas confondre le grand chemin dont il Conful dont nous parlons est quession ici, avec celui maintenant; c'est d'alire de qui porte le nom de Voic Flaminius ur d'Iu buraille Flaminia, & qui fut fait de Trassiméne.

M. EMIL. C. FLAMIN. CONS. 411
Boulogne jusqu'à Arrezzo. Coutume AN. R. 161, admirable des Romains, qui regar-Av. J.C. 182, dant l'oisveté & l'inaction comme une fource funeste de mollesse, de relâchement, de désordres, tenoient leurs foldats toujours en action, toujours occupés ou aux travaux de la guerre, ou à des ouvrages publics! C'est ce qui conservoit dans leurs troupes une discipline si exacte & si sévére, & qui les rendoit en même tems infatigables & invincibles.

Le Consul M. Emilius attaqua d'autres Liguriens avec la même vivacité & le même fuccès. Il leur ôta à tous leurs armes, & les fit descendre des montagnes dans les plaines. Aiant pacifié la Ligurie, il mena ses troupes sur les terres des Gaulois, & conduist un grand chemin depuis Plaisance jusqu'à Rimini, & le joignit à la voie Flaminienne.

AM. R. 164. & aiant plaidé leur cause devant ce Av. J.C. 187. Général que le Sénat en avoit rendu l'arbitre, surent déclarés innocens, & Furius eut ordre de sortir de la province.

Réglement Le Sénat donna enfuite audience par aport aux Alpiés aux Députés des Alliés, qui de tou-Latins. tes les parties du Latium, étoient venus faire leurs repréfentations fur ce qu'une grande partie de leurs citoiens

comprendre dans le dénombrement avec ceux de la ville. Le Préteur Q. Terentius Culleo fut chargé d'en faire la recherche, & de renvoier dans leur pays tous ceux que les Députés, prouveroient y avoir, été enregistrés; eux ou leurs péres, pendant la Censure de C. Claudius & de M. Livius, ou celle de leurs fuccesseurs. Cette perquisition renvoia dans le Latium douze mille Latins, & déchargea Rome de la multitude d'étrangers qui commençoit à lui être à charge.

s'établissoient à Rome, & se faisoient

M Fulvius d'Avant que les Consuls revinssent à demande le Proconsul M. Fulvius y ar
& Tounent riva de l'Etolie. Après qu'il eut exmaigre l'opposition d'un possé au Sénat dans le temple d'ApolIrisun d'un lon ce qu'il avoit fait dans l'Étolie & 
L' XXXIX. la Céphallénie, il pria les Sénateurs,

M. EMIL. C. FLAMIN. CONS. 413 felon la formule accoutumée, d'ordon-AN. R. 566, ner que, pour les heureux fuccès de

fes armes, on rendît aux dieux les actions de graces convenables, & qu'on lui accordat à lui-même d'entrer en Triomphe dans la ville. Le Tribun du Peuple M. Aburius déclara qu'il s'opposoit à tout ce qui pourroit être décidé là-dessus avant l'arrivée du Conful Emilius. Il ajouta, » que ce Ma-» gistrat avoit des raisons à alléguer » contre la demande de Fulvius, & » qu'en partant pour sa province il » l'avoit chargé d'empécher qu'on ne » prît aucun parti fur cette affaire jus-» qu'à son retour. Que ce délai ne por-» toit aucun préjudice à Fulvius, & que » le Sénat seroit toujours le maître, » en présence même du Consul, d'or-» donner ce qu'il jugeroit à propos.

M. Fulvius répliqua, » que quand » le Public ne feroir pas informé de » l'inimitié que lui portoit Emilius, de » l'animofité & de la hauteur presque » tyranique avec laquelle ce Consul » poussoit les mauvais procédés contre » lui jusqu'à l'excès; il seroit indigne que son absence sit différer les hommages que l'on devoit aux dieux, & » la récompense qu'il avoit lui-même

414 M. Emil. C. Flamin. Cons. An. R. 165 » méritée;& que l'on arrétât aux por-av.J.C.187 », ros de D » tes de Rome un Général qui avoit » ayantageusement combattu pour la » gloire de la République, l'armée » victorieuse, les prisonniers qu'elle » amenoit avec elle, & les dépouilles » dont elle étoit chargée, jusqu'à ce » qu'il plût au Consul, qui s'arrétoit » exprès en chemin, de revenir dans » la ville. Mais quelle justice pouvoit-» il attendre d'un Magistrat qui s'étoit » laissé dominer par la passion & par la » haine, jusqu'au point de faire rendre » furtivement, par un petit nombre de » Sénateurs, un Arrêt qui déclaroit " qu'Ambracie n'avoit point été prise » de force ; pendant qu'il étoit con-" stant qu'il avoit falu emploier les » mantelets, les tours & les béliers » pour en abbattre les murailles; qu'on » avoit été obligé de faire de nouvelles " batteries en la place de celles que les » Assiégés avoient brûlées & détruites; " qu'on avoit combattu pendant quin-» ze jours autour des murs sur terre & » sous terre; que les foldats déja maî-» tres des murailles, avoient eu encore » à combattre depuis le matin jusqu'à » la nuit; enfin que dans le siége il

» avoit péri plus de trois mille des en-

M. EMIL. C. FLAMIN. CONS. 415

nemis. Qu'il avoir porté l'aigreur AN. R. 161.

jusqu'à l'accuser devant les Pontises AV.J.C. 187.

d'avoir pillé les ornemens des temples dans une ville prise de force:

comme s'il avoir été permis d'enle
ver les dépouilles de Syracuse & des

" ver les dépouilles de Syracuse & des 
" autres villes pour en orner celle de 
" Rome, & qu'Ambracie fût une ville 
" privilégiée, & la seule dont on ne 
" pût rien emporter sans commettre 
" un sacrilége. Qu'il supplioit les Sénateurs & le Tribun lui-même, de ne 
" le pas exposer aux outrages que lui

» préparoit un ennemi plein de hauveur & d'orgueil.

Aussirôt les Sénateurs commencérent, les uns à prier le Tribun de se
désister de son opposition, les autres
à lui en faire des reproches. Mais ce
qui servit le plus à Fulvius, ce sut le
discours de Ti. Gracchus l'un des
Collégues d'Aburius. Il dir, » qu'il
étoit odieux d'user du pouvoir de sa
charge pour nuire à ses propres ennemis: mais que rien n'étoit plus
honteux ni plus indigne d'un Tribun
du Peuple, que d'emploier l'autorité
y que lui donnoient les Loix sacrées
pour servir la passion d'autrui. Que a

a Suo quemque judicio & homines odific aut di-

416 M. Emil. C. Flamin. Cons.

AN. R. 566. " c'étoit par les fentimens de son cœur Av. J.C. 187. " qu'on devoit aimer ou hair, & par " les lumiéres de fon esprit qu'il faloit " approuver ou blâmer, & non sur " le caprice des autres, en le suivant » comme sa régle, & s'y livrant aveu-» glément sans faire usage de sa raison. " Que le Tribun avoit tort d'appuier " la haine injuste du Consul, de se » fouvenir des ordres particuliers qu'il » lui avoit donnés, & d'oublier que le » Peuple Romain lui avoit confié la » puissance Tribunitienne pour secou-» rir les citoiens dans le besoin, & les » maintenir dans la possession de leur » liberté, & non pour favoriser la ty-» rannie des Consuls. Qu'il ne faisoit » pas même réflexion que la postérité » apprendroit à sa confusion, que de » deux Tribuns du Peuple de la mê-» me année, l'un avoit facrifié ses ini-» mitiés particulières au bien général » de la République, & que l'autre avoit " vengé celles d'autrui, sans autre mo-» tif que d'obéir bassement à celui qui " le lui avoit commandé.

Le Tribun se rendit à ces remon-

ligere, & res probare aut ac nutu, nec alieni mo-improbare debere, non mentis animi circumagi, pendere ex alterius vultu Liv.

M. EMIL. C. FLAMIN. CONS. 417 trances; & lorsqu'il fut sorti de l'Af-An. R. 1854 semblée, on décerna le triomphe à Av. J.C. 187 M. Fulvius. Celui-ci aiant appris qu'Emilius, à qui le Tribun avoit mandé qu'il s'étoir désisté, après être parti pour venir en personne s'opposer à cette cérémonie, étoit resté malade en chemin, avança le jour de son Triomphe pour prévenir le retour du Conful, & les nouvelles contestations qu'il auroit eues à essuier de la part d'un ennemi si acharné contre lui. Outre les fommes fort considérables en or & en argent, outre les armes, les machines de guerre, & autres dépouilles des ennemis; outre vingt-fept Officiers considérables faits prisonniers de guerre, qui décoroient la pompe de ce Triomphe, on y fir porter deux cens quatre-vingt-cinq statues de cuivre, & deux cens trente de marbre, funeste aliment du goût pour ces ouvrages de l'art, qui commençoit à prévaloir dans Rome, & qui y fit bientôt après de si grands ravages. Le Triomphateur fit distribuer à chacun des soldats vingt-cinq deniers, (douze livres dix fols) le double aux Centurions, le triple aux Cavaliers.

Sur la fin de l'année Cn. Manlius Triomphe te

Av. R. 555. Vulso triompha des Gaulois qui habitoient l'Asie. Ce qui lui avoit fait dif-Av. J.C. 187. férer son Triomphe, c'étoit la crainte qu'il avoit eue d'être appellé en jugement en vertu de la Loi Pétilia, pendant la Préture de Q. Terentius Culleon, & d'être la victime de l'envie fous laquelle L. Scipion avoit fuccombé. Il savoit que les Juges seroient encore plus inexorables à son égard qu'ils ne l'avoient été dans l'affaire de son prédécesseur, parce qu'il avoit laisfé vivre les foldats dans une licence générale qui avoit absolument ruiné la discipline militaire, que Scipion leur avoit fait observer avec beaucoup de sévérité. Et ce n'étoit pas seulement le zécit des excès auxquels ils s'étoient portés dans la province, & loin des yeux des citoiens, qui les rendoit odieux; mais encore plus ceux auxquels ils s'abandonnoient tous les jours à la vûe du Peuple Romain. Car a ce fut Manlius, & ceux qui avoient servi sous lui, qui introduisirent à Rome le luxe & les délices de l'Asie. Ce furent eux qui y apportérent des lits garnis

a Luxuriæ peregrinæ Tum pfaltriæ fambuciforigo ab exercitu Afiati triæque , & couvivalia co invecta in urbem eft... ludionum oblectamenta

M. EMIL. C. FLAMIN. CONS. 419 d'airain, des tapis précieux, des ri-AN. R. 165. deaux de lit & des litiéres, & d'autres Av. I.C. 187. onvrages travaillés avec art; &, ce qui étoit regardé alors comme le comble du luxe, des tables soutenues sur un seul pié, & des buffets. Ce furent eux qui ajoutérent au plaisir de la bonne chére celui de la musique, aiant à leurs gages des joueuses de harpes & d'autres instrumens, des Farceurs, des Comédiens, & pareilles gens dont le métier est de divertir les convives pendant qu'ils font à table. On commença aussi dans ce tems là à préparer les mets avec plus de soin & de délicatesse. Et en conféquence, un Cuisinier, qui anciennement étoit le plus vil de tous les esclaves, fut regardé comme l'Officier de la maison le plus nécessaire, & le plus estimé; & ce qui n'étoit d'abord qu'un ministère bas & méprisable, devint un emploi considérable & important. Mais ces excès, qui étonnoient alors par leur nouveauté, n'étoient

addita epulis. Epulæ quo- ufu, in pretio effe, & , que ipfe & curà & fun- quod misifierium fueta, ptu majoet apparati cep- ias haberi cepar. Vix catæ. Tum coquus, vilidis naen illa, que cum comum antiquis mancii- ficieleanur, femia erane plum, & æltimatione & faturæ luxutie. Liv.

qu'une légére ébauche du luxe effroia-

420 M. EMIL. C. FLAMIN. CONS. AN. R. 165-ble dans lequel les Romains se sont

Av. J.C. 187. plongés depuis.

Le Triomphe de Manlius fut trèsriche & très magnifique. Toute l'armée en général, dans des chansons militaires qui accompagnoient ordinairement cette pompe, lui donnoit des éloges qu'on jugeoit aifément qu'il s'étoit attiré par sa facilité & son in-dulgence. Ce qui fit que son Triomphe fut plus applaudi des foldats, que du Peuple.

Sp. Postumius Albinus. An. R. 566. O. MARCIUS PHILIPPUS. Av. J.C. 186.

abominable abominable fanatisme des ne, couverte du prétexte de la religion, Bacchanales découvert L. XXXIX. 8. 19.

Ettange &

retint cette année les deux Consuls à Rome, & pu. Rome, & ne leur permit pas de s'occuper des foins de la guerre. Un certain Grec sans naissance & sans nom vint d'abord en Toscane, & y apporta de nouveaux facrifices, ou pour mienx dire, de folles & criminelles superstitions. Il n'étoit pas de ceux qui, pour sublister, font profession publique de quelque culte religieux, & enseignent ouvertement au peuple des rits & des cérémonies qui n'ont rien de contraire aux intérêts & aux loix de la fociété.

Une espéce de conjuration intesti-

Postumius et Marcius Cons. 421 Ses mystéres étoient inconnus, & se An. R. 566. célébroient dans le secret. Il n'y initia

d'abord qu'un petit nombre de perfonnes: mais bientôt il y admit indifféremment tous ceux qui se présentérent de l'un & de l'autre sexe. Et pour y attirer un plus grand monde, il les assaisonna des plaisirs du vin & de la bonne chére. Les ténébres de la nuit donnant lieu à une licence effrénée, il s'y commettoit toutes fortes de crimes & d'abominations. Un libertinage si affreux n'étoit pas le seul vice de ces assemblées nocturnes. Il sortoit de la même fource une foule d'autres crimes, tels que sont les faux témoignages, les suppositions de testamens & autres actes pareils, les dénonciations des innocens, les empoisonnemens, & enfin les meurtres exécutés si secrettement, que l'on ne trouvoit pas même les corps des malheureux pour leur donner la fépulture.

Ces abominations passérent de la Toscane à Rome, comme une maladie qui se communique de proche en proche. La grandeur de la ville les tint quelque tems cachés, comme il arrive d'ordinaire. Mais ensin le Consul Postumius en eut conpossance de la ma-

412 POSTUMIUS ET MARCIUS CONS.

Av. J.C. 186. niére qui suit. P. Eburius fils d'un Che-valier Romain, aiant perdu son pére, & sa mére (elle se nommoit Duronia) s'étant remariée, étoit tombé entre les mains & fous la tutelle de Sempronius fon beau-pere. Celui-ci, qui avoit administré les biens de son pupille de façon à n'en pouvoir rendre compte, songea à se défaire de ce jeune homme. Le moien qui lui parut le plus propre pour le conduire à son but, fut de faire initier Ebutius dans cette secte de Bacchanales. Sa femme, à qui il avoit fait part de son dessein, le proposa au jeune homme, & lui dit que pendant qu'il avoit été malade, elle avoit promis aux dieux qu'elle l'initieroit parmi les Bacchantes aussitôt qu'il auroit recouvré sa santé. Il consentit volontiers à accomplir un vœu auquel il se croioit redevable de la vie, & s'y disposa par certains préparatifs prescrits, dont un des principaux confistoit à s'abstenir des femmes pendant dix jours. Ce jeune homme avoit lié commerce avec une Courtifane qui demeuroit dans fon voisinage, nommée Hispala Fécénia. Elle étoit née avec des sentimens peu ordinaires aux personnes de sa profession, & s'étoit attachée au jeune

Postumius et Marcius Cons. 423 Ebutius, par estime & par affection, An. R. 566. & point du tout par intérêt. C'étoit Av. J.C. 186. elle qui, par sa libéralité, le metroit en état de faire une dépense honnête que lui resusciul l'avarice de son beaupére & de sa mére même, qui étoit

râtre. Comme le jeune homme n'avoit rien de caché pour elle, il lui déclara qu'il songeoit à se faire initier aux mystéres du dieu Bacchus, & lui en expliqua la raison. Que les dieux vous en préservent, s'écria Hispala effraiée de ce discours, & qu'ils vous envoient plutôt la mort à vous & à moi, que de permettre que vous exécutiez un dessein si funeste. Ebutius surpris du discours, & encore plus du trouble d'Hispala, la pria de s'expliquer. Elle lui avoua qu'étant esclave, elle avoit accompagné sa maitresse à ces mystères, où elle ne s'étoit jamais trouvée depuis qu'elle étoit libre : mais qu'elle en avoit assez vû pour assurer qu'il n'y avoit sorte d'infamies à laquelle on ne se livrât dans ces assemblées nocturnes. Elle ne le quitta point qu'il ne lui eût juré qu'il renonçoit absolument à des

mystéres si détestables.

devenue à son égard une véritable ma-

An. R. 566. Après cet entretien, il vint chez

Après cet entretien, il vint chez sa mére; & cette Dame lui aiant dit ce qu'il devoit faire ce jour-là & les suivans pour se préparer à la cérémonie dont elle lui avoit parlé, il lui déclara en présence de son beau-pére, qu'il ne vouloit point se faire initier. Aussitôt Doronia indignée s'écria que c'étoient là les confeils que lui donnoit Hispala: qu'enchanté par les attraits empoisonnés de cette Circé, il ne respectoit ni son beau-pére, ni sa mére, ni les dieux. La dispute s'étant échauffée peu à peu, Sempronius & Doronia le mirent hors de la maison. Le jeune homme se retira du même pas chez Ebutia fa tante paternelle, & lui dit la raison qu'avoit eu sa mère de le chasser de chez elle. Dès le lendemain, par le confeil de cette Dame, il alla trouver le Consul Postumius, à qui il exposa en secret tout ce qu'il savoit de ces mystéres nocturnes. Ce Magistrat, après l'avoir entendu le congédia, avec ordre de revenir trois jours après. Il emploia ce tems à faire les informations nécessaires. Il commença par Ebutia tante du jeune homme, qu'il fit prier de vouloir bien se rendre chez Sulpicia sa belle-mére, Dame d'une

Postumius et Marcius Cons. 425 grande confidération. Aux premiéres an. R. 566, questions qu'il lui sit, elle se mit à pleu-

rer, plaignant le malheur de son neveu, qui, dépouillé de son bien par ceux-là même qui auroient dû le protéger, étoit alors dans sa maison, aiant été chassé de celle de sa mére, par la seule raison qu'il avoit trop de pudeur & de modeltie pour vouloir participer à des mystéres qu'on disoit être remplis d'horreurs & d'obsécnités,

Enfin il fit venir Hispala, laquelle pouvoit mieux que toute autre le mettre au fair de toutes ces noires intrigues. Dès qu'elle aperçut le Consul, elle tomba en foiblesse, & eur bien de la peine à revenir de sa fraieur. Postumius l'aiant rassurée, la conduisit dans l'endroit le plus secret de la maison, & là en présence de Sulpicia, il hui dit » qu'elle n'avoit rien à craindre » si elle pouvoit se résoudre à dire la » vérité : que lui-même, ou Sulpicia, » si elle l'aimoit mieux, lui en don-» neroit parole & entiére assurance. » Qu'elle lui apprît donc fans aucun » déguifement ce qui avoit coutume » de se passer aux Sacrifices nocturnes » que faisoient les Bacchantes dans le » bocage de Stimula. « (C'étoit le nom

426 Postumius et Marcius Cons.

Av. J. 566. apparemment d'une déesse qu'on in-voquoit dans ces cérémonies. ) A ces mots, l'Affranchie fut agitée d'une si grande fraieur & d'un tel tremblement dans tout fon corps, qu'elle demeura lontems sans pouvoir ouvrir la bouche. Lorsqu'elle eut repris ses esprits, elle avoua qu'étant encore esclave &fort jeune, elle avoit accompagné sa maitresse à ces facrifices : mais que depuis plusieurs années qu'on l'avoit mife en liberté, elle n'avoit rien appris de ce qui s'y passoit. Comme elle perfistoit à nier qu'elle en sût davantage, le Conful prenant le ton de fouverain Magistrat, lui déclara » que parfaite-» ment instruit de tout, il n'avoit pas » befoin de fontémoignage; mais qu'il » fauroit bien punir son silence crimi-» nel & ses mensonges effrontés com-» me ils le méritoient. « Effraiée par ces menaces, & en même tems un peu rassurée par les discours pleins de bonté de Sulpicia, elle commença par déclarer qu'elle craignoit beaucoup les dieux dont elle alloit révéler les myftéres cachés, & encore plus les hommes, qui instruits de ce qu'elle auroit dit contr'eux, la déchireroient & la mettroient en piéces. Le Conful lui

Postumius et Marcius Cons. 427 aiant promis toute fa protection, elle An. R. 566. lui découvrit tout, en reprenant les Av.J.C., 86. choses dès la première origine. Elle dit » que d'abord ces mystéres avoient été » célébres par des femmes, sans qu'on » y admît aucun homme. Qu'il y avoit » eu trois jours dans l'année destinés à » l'initiation de celles qui se présen-» toient pour être admises dans l'As-» fociation. Que les Dames parve-» noient à la Prétrise chacune à leur » tour. Mais que Paculla Minia de » Capoue aiant été élevée à cette di-» gnité, avoit introduit dans ces céré-» monies des changemens & des nou-» veautés qu'elle prétendoit lui avoir » été inspirés par les dieux. Que c'étoit » elle qui y avoit admis les premiers " hommes, favoir fes deux fils Minius » & Hérennius. Qu'elle avoit voulu » que ces facrifices se célébrassent la » nuit, & non le jour; & qu'au lieu des » trois jours consacrés a chaque année » aux Initiations, elle en avoit établi » cinq par mois. Que depuis que les » hommes y avoient été admis, & que » les ténébres de la nuit avoient per-» mis une licence que la lumiére du » jour en avoit bannie auparavant, il

" n'y avoit fortes de crimes, d'infamies,

428 Postumius et Marcius Cons.

Av. R. 1566. Se d'abominations, auxquelles on ne Av.J.C. 1564. Se fût abandonné sans scrupule. Que se ceux qui resusoient d'y prendre part, sécoient égorgés inhumainement comme des victimes pour appaiser la socolére des dieux. « Après avoir raporté d'autres cérémonies moins criminelles, elle ajouta, » Que la troupe se des Initiés étoit déja si nombreuse, squ'elle composoit à Rome un second peuple, dont plusieurs personnes il-sustres de l'un & de l'autre sexe fai-

Elle finit en se prosternant aux piés du Conful, & le conjurant de vouloir par pitié la faire transporter loin de l'Italie, dans quelque lieu où elle fût en sûraté contre la vengeance de ceux dont elle venoit de lui découvrir les forfaits. Postumius l'assura qu'elle n'avoit rien à craindre, & qu'il pourvoiroit à sa sûreté sans la faire sortir de Rome. En attendant, Sulpicia la logea tout au haut de sa maison dans un appartement séparé. Pour Ebutius, il eut ordre d'aller loger chez un des cliens du Consul. Postumius s'étant ainsi assuré des deux dénonciateurs, informa le Sénat de tout ce qu'il avoit appris.

Quand il eut fait son raport, les Sé-

Postumius et Marcius Cons. 429 nateurs furent frapés d'une double An. R. 566. crainte. Ils appréhendérent pour la Ré-Av.J.C. 186. publique les suites d'un pernicieux complot, & chacun en particulier craignit que quelqu'un qui lui appartînt ne s'y trouvât engagé. Il fut ordonné que le Consul seroit remercié des soins qu'il avoit pris de découvrir le tout sans tumulte & sans bruit. Par le même Décret les Sénateurs le chargérent lui & fon Collégue d'informer extraordinairement contre les ministres de ces cérémonies nocturnes, & contre leurs complices & adhérans, prenant grand soin de mettre à couvert de leur cruauté Ebutius & Hispala, & promettant des récompenses à quiconque se joindroit à eux pour les aider à approfondir ce mystére d'iniquité. Ils ordonnérent pu'on arrétat non seulement à Rome, mais encore dans tous les autres bourgs & dans toutes les villes circonvoifines, les Prêtres ou Prétrefses qui présidoient à ces sacrifices, & qu'on les mît au pouvoir des Confuls: qu'on défendît à Rome par un Edit, qui seroit aussi envoié dans toute l'Italie, à tous ceux ou celles qui s'étoient fait initier parmi les Bacchantes, de s'assembler pour raison de ces sortes de

430 Postumius et Marcius Cons.

AN. R. 166. facrifices, ou pour autre cérémonie Av. J.C. 186. qui y eût rapott. Sur tout l'Arrêt portoit qu'on décrétât tous ceux qui auroient confpiré contre l'honneur ou contre la vie de quelque personne que ce pût être.

Les Confuls commandérent aux Ediles Curules de rechercher tous les Prêtres de ces facrifices, de les faire arréter, & de les tenir enfermés, afin qu'on pût les interroger en tems & lieu; & aux Ediles du Peuple de veiller à ce qu'il ne se fit aucun sacrifice fecret. On chargea les Triumvirs Capi-taux (Officiers de Justice emploiés dans les affaires criminelles) de dispofer des sentinelles dans les différens quartiers de la Ville, & d'empécher les assemblées nocturnes. Et afin de prévenir les incendies, on donna la commission à un double Collége de cinq Officiers de Police, les uns en deça, les autres au dela du Tibre, de veiller de concert avec les Triumvirs & sous leurs ordres à la conservation des édifices chacun dans leur quartier.

Dès que ces arrangemens eurent été pris, les Confuls convoquérent l'Affemblée du Peuple. Postumius porta la parole, & commença par la priére

Postumius et Marcius Cons. 431 folennelle que les Magistrats pronon-AN. R. 566. çoient avant que de haranguer la mul-Av. J.G. 186. titude. Cette coutume est remarquable, & montre que les Romains imploroient le secours de la Divinité dans toutes les occasions importantes. Le Conful ajouta, » que jamais cette prié-» re n'avoit été plus nécessaire que dans » l'affaire dont il avoit à leur parler, » laquelle concernoit également & le » culte des dieux, & le salut de la Ré-» publique. Qu'il s'étoit établi depuis » quelques années, non seulement dans » les provinces, mais dans Rome mê-" me, une nouvelle religion fous le " nom de Bacchanales, & qu'il s'y te-» noit des assemblées nocturnes où les » hommes se trouvoient pêle-mêle avec » les femmes, & où il se commettoit » toutes fortes de crimes & d'infamies. » Que tout ce qu'il y avoit eu depuis » quelques années de libertinage, de " fraudes, de violences, d'impiétés, » étoit sorti de cette infâme société. » Que le nombre des Initiés dans ce » culte impie croissoit de jour en jour, » & pouvoit devenir formidable à l'E-» tat même, si l'on n'en arrétoit le pro-» grès. Que plusieurs s'étoient laissés » surprendre à l'erreur par foiblesse

432 Postumius et Mareius Cons.

Av. R. 566 " & parignorance, parce que rien n'est " plus capable de féduire qu'une super-" îtition criminelle qui fe couvre du » manteau respectable de la religion. " Qu'il se pouvoit faire que quelques-" uns de leurs proches & de leurs amis " se fussent engagés par libertinage » dans cette infame société: mais qu'en » ce cas, ils ne devoient plus les re-» connoitre pour parens ni pour amis. " Que le scrupule ne devoit point ici » les allarmer, ni leur faire craindre » de bleffer la Religion, en approuvant " & secondant la sévérité du Sénat & " des Consuls, contre des infamies dont » on tâchoit de cacher l'horreur fous » le voile de la piété envers les dieux. » Que les dieux eux-mêmes ne pou-" vant souffrir que l'on commît sous » leur nom tant de crimes & de facri-" léges, avoient tiré ces attentats du " milieu des ténébres pour les expofer » au grand jour, non dans le dessein " qu'ils demeurassent impunis; mais » afin qu'on vengeat, par la punition » exemplaire des coupables, leur ma-» jesté offensée. Que pendant que les » Magistrats s'occuperoient à arréter » ce mal par leurs foins & leur vigilan-» ce, eux, de leur côté, s'acquirtaf-» fent Postumius et Marcius Cons. 43; » fentexactement des ordres qu'on leur An. R. 766. » donneroit en particulier par raport à Av.J.C. 186. » la même fin.

Ensuite les Consuls firent faire lecture de l'Arrêt du Sénat, & proposérent une récompense à quiconque améneroit devant eux, ou leur dénonceroit quelqu'un des complices. » Ils » déclarérent en même tems, que si » quelqu'un de ceux qui auroient été » dénoncés prenoit la fuite, ils lui mar-» queroient, pour se représenter, un » certain tems, passé lequel il seroit · » condanné par contumace. Que si on » leur nommoit quelqu'un qui fût ac-» tuellement hors de l'Italie, ils lui » accorderoient un plus long terme » pour venir comparoitre & se défen-" dre. Ils défendirent de plus par un » Edit à toute personne, de quelque » condition qu'elle fût, de rien vendre ou acheter dans le dessein de favo-» riser la fuite des accusés; ou de les retirer dans sa maison, de les y tenir » cachés, ou de leur donner support » en quelque manière que ce pût être.

Aussitôt que l'Assemblée du Peuple eut été congédiée, la terreur se répandit par toute la ville, & passa bientôt dans le territoire de Rome, & de là

Tome VII.

454 POSTUMIUS ET MARCIUS CONS.

AN. R. 566 dans toute l'Italie, à mesure que les
Av. J.C. 186 dissipate des la leure hêses es à

citoiens écrivoient à leurs hôtes & à leurs amis pour leur apprendre l'Arrêt du Sénat, le discours des Consuls au Peuple, & l'Edit qu'ils avoient fait publier. La nuit qui suivit immédiatement l'Assemblée du Peuple, quelquesuns des complices s'étant présentés aux portes de la ville pour se sauver, surent arrêtés par ceux à qui l'on en avoit confié la garde, & livrés aux Triumvirs. On en ramena un grand nombre qui étoient déja fortis. On en dénonça plusieurs tant hommes que femmes, parmi lesquels il y en eut qui prévinrent le supplice par une mort volontaire. On faisoit monter à plus de sept mille le nombre des Initiés de l'un & de l'autre sexe. Quatre sur tout, dont deux étoient de la populace de Rome, & les deux autres de deux villes voisines, étoient regardés comme les Chefs de cette cabale impie, les fouverains Pontifes & les Fondateurs de ces facrifices, enfin les auteurs de tous les crimes & de tous les désordres qui s'y commettoient. On prit des mesures si justes, qu'ils furent bientôt arrétés. Dés qu'ils parurent devant les Confuls, ils avouérent leur crime, & Postumius et Marcius Cons. 435 n'apportérent aucun délai au Juge-An. R. 666. Ar.J.C. 186.

ment.

Comme plusieurs de ceux qui avoient été dénoncés ne se trouvoient pas à Rome pour comparoitre devant les Confuls & se défendre, ces Magistrats, dans la vue de terminer cette affaire le plus promtement qu'il feroit possible, se transportérent dans les villes voisines pour y continuer les informations, & ils y prononcérent leurs Jugemens. Ceux qui ne furent convaincus que de s'être fait initier, & d'avoir prononcé la formule de serment que le Prêtre leur avoit dictée, mais qui n'avoient commis aucun des excès auxquels ils s'étoient obligés par leur serment, restoient prisonniers. Mais on punissoit de mort les corrupteurs, les meurtriers, les faux témoins, les faussaires, ceux qui avoient contresait des testamens ou présenté en Justice d'au-. tres Actes faux & supposés. Le plus grand nombre fut de ceux qui se trouvérent mériter la mort. Les femmes que les Confuls avoient condannées, étoient remises entre les mains de leurs parens ou de leurs tuteurs, afin qu'ils les fissent exécuter. S'il ne se trouvoit personne à qui ils pussent s'en raporter

436 Postumius et Marcius Cons.

Av. J.C. 186. rir publiquement.

Le Sénat rendit ensuite un \* Arrêt qui ordonnoit de détruire & d'abolir, premiérement à Rome, puis dans tout le reste de l'Italie, ces lieux abominables où se célébroient les Bacchanales. Que, si quelqu'un se croioit obligé en conscience de faire quelque acte pareil de religion, & ne pouvoir s'en dispenser sans crime, il en donnat sa déclaration au Préteur de la Ville, qui en feroit son raport au Sénat. Que, si l'Assemblée composée au moins de cent Sénateurs le lui permettoit, il pourroit offrir son sacrifice, à condition néanmoins qu'il n'y appelleroit que cinq personnes au plus, qu'il n'y auroit point de bourse commune, & qu'aucun n'y prendroit la qualité de Prêtre ou de Maître des sacrifices.

On jugea à propos d'envoier Minius Cerrinius Campanien, l'un des quatre principaux chefs de l'Affociation, dans les prifons d'Ardée, avec ordre aux Magistrats de cette ville de le faire soigneusement garder, pour

<sup>\*</sup> Cet Arrêt s'est conser- a été trouvé sur une planche vé, & des Savans l'ont de cuivre qui a survécu à donné & commenté tel qu'il tant de siécles.

Postumius et Marcius Cons. 437 lui ôter tous les moiens, non feule-An. R. 166. ment de s'enfuir, mais encore de se donner la mort.

Postumius étant retourné à Romeaprès avoir achevé ses informations, & aiant proposé au Sénat de pourvoir à la récompense de P. Ebutius & d'Hispala , il fut ordonné par un Arrêt aux Questeurs de la Ville de leur compter à chacun cent mille As, c'est-à-dire cinq mille livres. On leur accordoit à l'un & à l'autre des priviléges singuliers. Entr'autres choses, on permettoit à Hispala, qui étoit une affranchie comme nous l'avons dit, d'épouser un mari de condition libre, sans que celui qui l'auroit épousée fût censé s'être méfallié. On chargeoit les Consuls & les Préteurs présens & à venir de la protéger, & de la mettre à l'abri de toute insulte. Toutes ces dispositions & autres de l'Arrêt du Sénat furent confirmées par une Ordonnance du Peuple. Les Consuls eurent ordre aussi de rècompenser les autres Dénonciateurs comme ils le jugeroient à propos.

L'événement que nous venons de raporter, marque de quels excès l'homme est capable, quand il est abandonné à lui-même & à sa propre cor418 Postumius et Marcius Cons.

Aw. R. 166 ruption. S'engager par ferment, c'estav. I.c. 186 à dire par ce que la religion a de plus facré, à commettre les crimes les plus abominables: quel aveuglement! quelle horreur!

Q Marcius Les DEUX CONSULS eurent pour et surce, emis département la même province, favoir en surce par la Ligurie. L'affaire des Bacchanales L. XXXIX, étant terminée, ils songérent à s'y ren-

dre. Marcius partit le premier, & arriva chez les Liguriens Apuans. Là, pendant qu'il les pourfuit jusques dans le fond de leurs forêts, asyle ordinaire de ces peuples contre les armées Romaines, il tomba dans des embuches qu'on lui avoit préparées, où il perdit quatre mille hommes, plusieurs drapeaux, & grand nombre d'armes.

Succès plus heureux en Espagne. Ibid, 21.

On apprit à Rome presque en même tems, que C. Arinius, qui deux ans auparavant étoit allé en Espagne en qualité de Préteur, y avoit remporté un avantage assez considérable. Aiant donné un combat contre les Lustrains dans le territoire d'Asta, il leur tua six mille hommes, mit tout le reste en déronte, & s'empara de leur camp. Il alla aussitôt assiéger la ville d'Asta avec les Légions victorieuses, & la prit aussi facilement qu'il avoit

Postumius et Marcius Cons. 439 fait le camp des vaincus. Mais s'étant Andrés approché des murailles avec un peu Av. 1.C. 156. trop d'imprudence, (faute confidérable dans un Général) il avoit reçu une blessure dont il mourur peu de jours

après. Dans l'Espagne en deça de l'Ebre, les Celtibériens livrérent un combat à Manlius Acidinus, auprès de Calagurris. Les Romains leur tuérent douze mille hommes fur la place, firent plus de deux mille prisonniers, & se rendirent maîtres de leur camp. Si l'ardeur du victorieux n'avoit été arrétée par l'arrivée de son successeur, les Celtibériens auroient été entiérement domtés. Cette mutation des Généraux étoit un inconvénient confidérable attaché à la forme du gouvernement des Romains, mais compensé d'ailleurs par de grands avantages.

M. Fulvius, pour accomplir un vœu Combatsd'Aqu'il avoit fait dans la guerre d'Etolie, thices, donna des jeux à Rome, où l'on vit pour la première fois des combats d'Athlètes, & des chasses de lions & de

penthéres.

## 440 Ap. CLAUD. M. SEMPRON. CONS.

AN. R. 167.
AV. J.C. 185.

AP. CLAUDIUS PULCHER.
M. SEMPRONIUS TUDITANUS.

Origine de la LA GUERRE que les Romains souguerre contre tinnent quelque tems après contre Perse. L. XXXIX. Persée & les Macédoniens, eut, selon 33. Tite-Live, une autre origine que celle

Tite-Live, une aurre origine que celle que lui donnoient communément les Historiens Romains avant lui. Et ce ne fut pas Persée qui en conçur le dessein; mais son pére Philippe, qui l'auroit commencé lui-même, si la mort ne l'eût prévenu.

Griefs de Philippe contre les Romains.

De routes les Loix que ce Prince avoit été obligé de recevoir comme vaincu, celle qui lui faifoit le plus de peine, c'est que le Sénat lui avoit ôté le droit de punir ceux des Macédoniens qui avoient quitté son parti pendant la guerre, quoique Quintius en remetrant à un autre tems la décision de cet article, lui eût fait espérer qu'il auroit làdessus faitsfaction. Il avoit encore d'autres sujets de plaintes, tels que celuici. Après la défaite d'Antiochus aux Thermopyles, le Consul Acilius & Philippe s'étoient séparés, pour aller en même tems assiéger, l'un Héraclée, & l'autre Lamie. Or Acilius, après avoir réduit Héraclée, avoit défendu à

Ap. CLAUD. M. SEMPRON. CONS. 441 Philippe de continuer le siège de La-An. R. 167. mie, qui se rendit ensuite aux Ro-Av. J.C. 185. mains. Il est vrai que le Consul, pour le consoler & l'adoucir, lui laissa remporter quelques avantages. Mais un Roi ne digére & n'oublie pas facilement des manières si hautes & si dures,

d'esclavage. Ces ménagemens du Consul sem- Philippe se bloient avoir un peu calmé l'indigna-meten état de tion que Philippe avoit conçue contre la guerre. la hauteur des Romains : mais il ne cessa point de travailler pendant la paix à mettre sur pié de nouvelles forces pour être en état de faire la guerre, dès qu'il s'en présenteroit une occasion favorable. Non feulement il augmenta les impôts qui étoient déja établis sur les biens de la campagne, & sur les marchandises qui entroient dans les ports de ses villes maritimes; mais encore il remit en valeur les anciennes mines qui avoient été abandonnées, & fit travailler à d'autres mines nouvellement découvertes. Et pour repeupler ses Etats, dont les malheurs de la guerre avoient emporté la plus grande partie des habitans, il ne s'en tint pas aux mesures qu'il avoit déja prises en

qui sembloient le réduire à une sorte

442 Ap. CLAUD. M. SEMPRON. CONS.

AN. R. 157. obligeant ses sujets à se marier & à éle-

Av. J.C. 185. ver des enfans : il transporta de plus dans la Macédoine une grande multitude de Thraces, & pendant tout le tems qu'il n'eut point d'ennemis sur les bras, il mit tous ses soins à augmenter les richesses les forces de son Roiaume.

Sur les plainarres avoir écouté les parties, pro-

24-28.

Les Romains lui fournirent bientôt tes de divers de nouveaux sujets de mécontentetre Philippe, ment., Car les Thessaliens, les Per-Rome envoie rhébiens, & le Roi Euméne, aiant musaires sur porté contre lui des plaintes à Rome, les lieux, qui, les premiers par eux-mêmes, Euméne par ses Ambassadeurs; le Sénat écouta les uns & les autres de façon à faire L. XXXIX. juger qu'il étoit disposé à prendre le parti des complaignans. D'autres peuples étoient encore venus à la charge. Philippe ne manqua pas d'envoier de son côté des Ambassadeurs à Rome pour se justifier, soutenant qu'il n'avoit rien fait que de concert avec les Généraux de la République, & avec leur permission. Le Sénat ne croiant pas devoir rien décider en l'absence du Roi, envoia trois Commissaires pour terminer ces contestations sur les lieux. Quand ils furent arrivés à Tempé

de Thessalie, on y convoqua une Affemblée, où comparurent, d'un côté

Ap. Claud. M. Sempron. Cons. 443 les Ambassadeurs des Thessaliens, des AN. R. 167. Perrhébes, des Athamanes, & de l'au-Av.J.C. 185. tre le Roi Philippe en personne, démarche fort mortifiante déja en soimême pour un Prince aussi puissant que lui. Les Ambassadeurs exposérent les divers sujets de plaintes qu'ils avoient contre Philippe, plus ou moins fortement chacun felon son caractére & fon génie. » Les a uns, conjurant le » Roi de Macédoine de ne point s'of-» fenser de plaintes qui ne partoient » que de l'amour que les hommes ont " naturellement pour la liberté, le sup-» plioient de vouloir bien quitter la » rigueur insupportable de maître, » pour prendre à leur égard la bien-" veillance d'ami & d'allié; & d'imiter » la conduite du peuple Romain, qui » aimoit mieux s'attacher les peuples » par l'amitié que par la crainte. Les » autres, & furtout les Thessaliens, » moins retenus & moins mesurés, lui » reprochoient en face ses injustices, » ses violences, ses usurpations. Que » par là il avoit jetté une si grande

a Petentes ut ignoscetet præslare : & imitatetur pro libertate loquentibus; populum Romanum, quk & us, depoitta domini catitate, quam metu, acerbitate, alluescete socium atque amicum sseje iet. Liv.

444 Ap. CLAUD. M. SEMPRON. CONS. AN. R. 567." terreur dans l'esprit de tous les Thes-Av.J.C. 185. " faliens, qu'il n'y en avoit aucun qui » ofât ouvrir la bouche ni dans fa ville » ni dans l'Assemblée générale de la » Nation, les Romains qui pouvoient » les maintenir en liberté étant éloi-» gnés, au lieu qu'ils avoient à leurs » côtés un Maître impérieux, qui ne » leur permettoit pas de jouir des bien-» faits du Peuple Romain. Or qu'y " avoit-il dans les hommes de libre, si » la voix ne l'étoit point? Qu'actuel-» lement s'ils osoient gémir plutôt que » parler, c'étoit à la présence & à la » protection des Commissaires de Ro-» me qu'ils en étoient redevables. Que » fi les Romains ne trouvoient quelque » moien de faire cesser l'asservissement

> roitre accusateur plurôt qu'accusé, sit de son côté quelques plaintes sur des a ut equum sternacem, asperioribus cassigandum non parentem, steuis esse.

» des Nations voisines de la Macédoine, & de réprimer l'audace de Philippe, c'étoit bien en vain qu'ils auroient vaincu Philippe, & rendu la liberté aux Grecs. Que ce Prince, socomme un cheval fougueux, ne pouvoit être retenu que par un mords dur & serré. « Philippe, afin de pa-

Ap. CLAUD. M. SEMPRON. CONS. 445 places qu'il prétendoit qu'on avoit ufur Ano R. 1670 pées fur lui. Puis, après avoir répondu à sa façon aux reproches & aux demandes de ces différens peuples, il ajouta, » que a les Thessaliens se li-" vrant avec avidité à la douceur d'une » liberté entière & fans bornes, dont » ils avoient souffert impatiemment la » foif pendant un fort lontems, abu-» foient infolemment & fansgarder au-» cune mesure de la bonté & de l'in-» dulgence du Peuple Romain. Qu'en " cela ils ressembloient à des esclaves, » qui dans les premiers momens d'une » liberté obtenue contre leur espéran-» ce, commenceroient à en faire usage » par une licence effrénée, & tien-» droient à gloire de se répandre con-» tre leurs Maîtres en reproches & en

Les Commissaires, après avoir entendu les accusations & les réponses, dont j'ai cru devoir supprimer le détail peu intéressant pour nous, & avoir fair quelques réglemens particuliers,

» injures.

a Infolenter & immo-, fervorum modo, przeter dice abuti Theffalos in- fpem repente manuniffodugentia populi Romani, rum, licentiam vocis & velut ex diuturna fiti nilinguz experiri, & jacare mis avide meram hau- (efe infeltatione & consientes libertatem. Ita, viciis domitorum. Liv.

446 Ap. CLAUD. M. SEMPRON. CONS. Av. R. 567 différérent à prononcer sur les deman-Av. J.C. 185, des respectives de part & d'autre.

lls passérent de là à Thessalonique, pour examiner ce qui regardoit les villes de Thrace, & le Roi fort mécontent les y suivit. Les Ambassadeurs d'Euméne représentérent aux Commissaires, » Que si Rome avoit résolu » de rendre la liberté aux villes d'Ene » & de Maronée, le Roi leur maître » étoit bien éloigné de s'y opposer. » Mais que si elle ne s'intéressoit point » à l'état de ces villes conquises sur An-» tiochus, les services d'Euméne, & » ceux d'Attale son pére, sembloient » demander qu'on les abandonnât plu-» tôt à leur maître qu'à Philippe, qui » n'y avoit aucun droit par lui-même; » & qui les avoit usurpées par une vio-» lence ouverte. Que d'ailleurs, Eu-» méne avoit pour lui le Jugement des » dix Commissaires, qui, en lui ac-» cordant la Quersonnése & la ville de » Lysimachie, lui avoient sans doute » accordé Ene & Maronée, que leur » fituation devoit faire regarder com-» me l'accessoire d'un don plus considé-» rable. " Les Maronites, qu'on entendit après, se plaignirent amérement des injustices & des violences que la garAP. CLAUD. M. SEMPRON. CONS. 447 nifon de Philippe exerçoit dans leur AN. R. 547. ville.

Ici Philippe ne parla plus comme il avoit fait auparavant; mais adressant fon discours personnellement aux Romains, » il déclara que depuis lontems » il s'apercevoit qu'ils étoient détermi-» nés à ne lui rendre justice en rien. Il » fit un long dénombrement & des » torts confidérables qu'il prétendoit » avoir reçus, & des services qu'il avoit » rendus aux Romains en différentes » occasions, faisant beaucoup valoir » l'attachement inviolable qu'il avoit » témoigné pour eux, jusqu'à resuser » trois mille talens, ( neuf millions) » cinquante vaisseaux armés en guerre, " & un grand nombre de villes qu'An-» tiochus lui avoit offertes pour entrer » en alliance avec lui. Que cependant » il avoit la douleur de voir qu'on lui » préféroit en tout Eumène, avec qui » il ne daignoit pas même se comparer; » & que les Romains, loin d'ajouter » quelque chose à son domaine, comme » il croioit l'avoir bien mérité, lui en-» levoient des villes qui lui apparte-» noient de droit, ou dont eux-mêmes » l'avoient gratifié. C'est à vous , Romains, leur dit-il en finissant, à voir

448 Ar. CLAUD. M. SEMPRON. CONS.

An. R. 64- Jur quel pié vous voulez que je fois avec An. I.C. 187 vous. Si vous avez réfolu de me traiter en ennemi , & de me pousser à bout comme tel , vous n'avez qu' à continuer , comme vous avez commencé. Mais , si vous respectez encore en moi la qualité d'un Roi ami & allié , épargnez-moi , je vous prie , la honte d'un traitement si indigne, que je ne mérite certainement point.

Ce discours du Roi sit quelque impression sur les Commissaires. Ils ne voulurent donc pas le condanner abfolument; mais firent une réponse qui pouvoit lui laisser quelque espérance. lls déclarérent : » Que fi les villes en " question avoient été adjugées à Eu-» méne par les dix Commissaires, com-» me il le prétendoit, ils ne pouvoient » rien changer à ce Décret. Que si » Philippe les avoit acquises par droit " de conquête, il étoit juste qu'elles » lui demeurassent. Que si ni l'un ni » l'autre n'étoit prouvé, il faloit réser-» ver au Sénat la connoissance de cette » affaire, & cependant retirer les gar-» nisons des villes, le droit des parties » demeurant en son entier de côté & » d'antre.

Ce réglement, qui par provision ordonnoit à Philippe de retirer des

Ar. CLAUD. M. SEMPRON. CONS. 449 villes les garnifons qu'il y avoit, loin An. R. 1677 de fatisfaire ce Prince, laissa dans le fond de son cœur un mécontentement & une aigreur qui auroient infailliblement éclaté par une guerre ouverte, si une plus longue vie lui en eût laissé le tems.

LES DEUX PRÉTEURS d'Espagne, qui avoient joint ensemble leurs troupes, reçurent d'abord un léger éches. L. XXXIX. mais bientôt après remportérent une victoire considérable près du Tage. Les ennemis y perdirent plus de trente mille hommes. On leur prit plus de cent trente drapeaux. La perte des Romains sut très-médiocre.

Les deux Confuls eurent aussi d'heu-Et enLigurie.

reux fuccès en Ligurie.

Il y eut une dispute bien vive au sujet du Consulat pour l'année suivante, sur tout entre les Patriciens, qui sollicitoient au nombre de quatre l'unique place qu'ils pussent avoir, car il y en avoir une réservée aux Plébeïens. De ces quatre, trois avoient déja demandé cette charge inutilement: P. Claudius étoit seul nouveau Candidat. Le Consul Appius Claudius son frére, oubliant en sa faveur sa dignité, parcourut avec lui la place publique sans se

450 Ap. CLAUD. M. SEMPRON.

Aw. R. 557 faire suivre de se Licteurs, & comme Aw. L. 1857 un simple particulier. Ses adversaires, & la plus grande partie des Sénateurs, lui représentérent qu'il devoit avoir plus d'égard à la qualité de Consul du Peuple Romain, qu'à celle de frére de P. Claudius, & demeurer sur son Tribunal pour être ou l'arbitre ou le specateur tranquille de la nomination des Consuls. Il n'en continua pas sa solsicitation avec moins de vivacité, & ensin il vint à bout de faire nommer son frére Consul. On lui donna pour Collégue L. Porcius Licinus, de l'ordre des Plébeiens.

An. R. 568.

Av.J.C. 184.

P. CLAUDIUS PULCHER.

L. PORCIUS LICINUS.

Recor des Les Commissaires, au sortir de Macommissaires de Gréce écdoine, s'étoient rendus en Achaie,
à Rome. Le d'où ils sortirent fort mécontens des
sénat y envoieum nou. Achéens, qui avoient resusé de convorelle Com- quer une Assemblée générale pour leur
mission.

L. XXXIX, donner audience. A leur retour à Ro13. me, ils rendirent compte au Sénat de
leur commission, & en même tems y

leur commission, & en même tems y introdusfirentles Ambassadeurs de Philippe & d'Euméne, & ceux des autres peuples. On ne sit que répéter de part & d'autre les mêmes plaintes & les mêCLAUDIUS ET PORCIUS CONS. 451
mes réponses qu'on avoit déja faites An. R. 568,
dans la Gréce. Les Sénateurs ordonné. Ar. 1.C. 784,
rent une nouvelle Commission dont
Appius Claudius sut le chef, pour aller dans la Macédoine & dans la Gréce
examiner si l'on avoit remis les Thessaliens & les Perrhébiens en possession
des villes dont Philippe avoit promis
de se retirer, & pour lui ordonnet d'évacuer Ene & Maronée, & en un mot
de sortir de tous les châteaux, terres,

ritime de la Thrace. Quand Philippe eut appris de ses Philippesait Ambassadeurs qui étoient revenus de égorget les Rome, qu'il faloit absolument qu'il maronée. évacuat les villes de la Thrace, irrité 1. XXXIX. jusqu'à la fureur de voir sa domination resserrée de tous les côtés, il déchargea sa colére sur les habitans de Maronée. Il ordonna à Onomaste, qui commandoit le long de la côte maritime, de faire tuer les Chefs de la faction qui lui étoit opposée. Cet Officier se servit du ministère d'un certain Cassandre l'un des partisans du Roi, établi depuis lontems à Maronée, pour exécuter la barbare ordonnance du Prince. Il y fit entrer de nuit un corps de Thraces, qui égorgérent ceux dont

& villes qu'il occupoit sur la côte ma-

452 CLAUDIUS ET PORCIUS CONS.

Aw. R. 167. on demandoit la mort avec la même in-Av. J.C. 187. humanité que si c'est été dans une ville prise d'assaur. Philippe, ainst vengé de ceux qui n'étoient pas de sa faction, attendoit tranquillement l'arrivée des Commissaires, persuadé que personne n'auroit la hardiesse de se déclarer son accusareur.

Les Commissaires arrivérent bientôt après, & informés de ce qui s'étoit passé à Maronée, reprochérent vivement à Philippe cette exécution sanglante, aussi înjuste à l'égard des Maronites innocens, qu'infultante pour le Peuple Romain, dont la protection avoit attiré une mort si cruelle à ceux à qui le Sénat avoit voulu procurer la liberté. Ce Prince foutint que ni lui, ni les siens n'avoient eu aucune part à ce massacre : qu'il étoit la suite d'une émeute qui s'étoit excitée entre les partifans d'Euméne & les fiens. Il porta la confiance jusqu'à proposer aux Commissaires d'interroger les Maronites. Mais qui auroit ofé accuser ce Prince, après le terrible exemple de vengeance que le Roi venoit de donner? Il est inutile, lui dit Appius le Chef de la Commission, que vous vous excusiez. Je sai ce qui s'est passé, & qui CLAUDIUS ET PORCIUS CONS. 453 en est l'auteur. Ce mot jetta Philippe AN. R. 168, dans de grandes inquiétudes. On ne Av.J.C. 184, poussa pas cependant les choses plus loin dans cette première entrevûe.

Mais le lendemain Appius lui commanda d'envoier sans délai Onomaste & Cassandre à Rome, pour être interrogés par le Sénat sur le fait en question, ajoutant que c'étoit pour lui l'unique moien de s'en justifier. A cet ordre, Philippe changea de couleur, chancela, hesita lontems à répondre. Enfin il dit qu'il envoieroit Cassandre, qui s'étoit trouvé à Maronée dans le tems de l'action : mais il s'obstina à retenir auprès de soi Onomaste, contre lequel, disoit-il, on ne pouvoit former aucun soupçon, puisque dans le tems de ce meurtre il étoit fort éloigné du pays. Sa véritable raison, c'est qu'il craignoit qu'un homme qui avoit sa confiance, & qu'il avoit souvent emploié à des commissions très-délicates, ne révélât au Sénat bien des secrets, outre ce qui regardoit les Maronites. Pour Cassandre, dès que les Commissaires furent sortis de la Macédoine, il le fit embarquer: mais il envoia des gens à sa suite qui l'empoisonnérent en Epire. Et voila souvent la

454 CLAUDIUS ET PORCIUS CONS.

AM. R. 584 récompense de ceux qui se prétent aux Av.J.C. 1682, volontés injustes & tyranniques des mauvais Princes.

Après le départ des Commissaires, voie son jeu-qui s'en allérent bien convaincus que ne fils Démé-trius à Rome. Philippe avoit ordonné le massacre de Liv. ibid. Maronée, & qu'il étoit près de rompre avec les Romains, le Roi de Macédoine vit bien tout ce qu'il avoit à craindre. Faifant réflexion feul & avec ses amis, que sa haine contre les Romains & le desir de s'en venger commençoient à éclater, il auroit bien voulu prendre incessamment les armes & leur le faire ouvertement la guerre : mais, comme ses préparatifs n'étoient pas encore achevés, il imagina un expédient pour gagner du tems. Il prit le dessein d'envoier son jeune fils Démétrius à Rome, qui aiant été lontems en otage dans cette ville, & s'y étant acquis de l'estime, lui parut plus propre que personne, soit à faire recevoir ses justifications, soit même à lui obtenir grace pour ce qu'il ne seroit pas aisé d'excuser. Il disposa donc tout ce qui étoir nécessaire pour cette Ambassade, & choisit des personnes de confiance entre les premiers de sa Cour, dont il voulut que son fils sût accompagné.

CLAUDIUS ET PERCIUS CONS. 455

Il promit en même tems aux Byzan-An. R. 168, tins de les secourir contre les Thraces Av. J.C. 184, qui les inquictoient, non qu'il prît beaucoup d'intérêt à leur défense; mais parce qu'allant à leur secours, il jetteroit la terreur parmi les petits Souverains de Thrace voisins de la Propontide, & les empéchetoit de mettre obftacle au dessein qu'il avoit de faire la guerre aux Romains. En estet, aiant vaincu ces petits Rois dans un combat, & pris leur chef, il les mit hors d'état de lui nuire, & retourna en Macédoine.

J'omets la dispute qui s'éleva entre les Achéens & les Lacédémoniens, de laquelle prirent connoissance les mêmes Commissaires qui avoient été envoiés par les Romains vers Philippe, parce que cette affaire a plus de raport à l'histoire des Grecs, qu'à celle des Romains. Elle est traitée assez au long dans le Tome VIII de l'Histoire an-

cienne.

S. IV.

Dispute fort vive au sujet de la Censure. Caton est élu Censeur malgré la violente brigue des Nobles : il a pour Collégue L. Quintius Flamininus. Ef456 CLAUDIUS ET PORCIUS CONS. forts de Caton contre le luxe. Gaulois qui passent d'au dela des Alpes en Italie. Ils bâtissent une place, à quoi les Romains s'opposent. Plaintes contre Philippe portées à Rome. Démétrius son fîls, qui y étoit, est renvoié en Macédoine avec des Ambaffadeurs. Mort de trois illustres Capitaines. Gaulois chassés d'Italie où ils vouloient s'établir. Nouvelles Colonies. Divers bruits sur le retour de Démétrius en Macédoine. Il cause beaucoup d'inquiétude à son frére, & de jalousie à son pére. Démarches violentes & cruelles de Philippe par raport à ses peuples. Philippe, sur la délation de faux témoins subornés par Persée, fait mourir Démétrius. Il meurt lui-même de chagrin. Perfée lui succéde. Difpute entre les Carthaginois & Masinissa. Heureuse expédition contre les Liguriens. Défaite considérable des Celtibériens. Le tombeau de Numa trouvé dans la terre. Premiére statue dorée à Rome. Les Liguriens demandent la paix. Otages rendus aux Carthaginois. Les Liguriens Apuans sont transportés dans le Samnium. Les Celtibériens sont défaits par Fulvius dans les embuches mêmes qu'ils

lui

CLAUDIUS ET PORCIUS CONS. 457 lui avoient dresses. Fulvius, comblé de gloire, retourne à Rome. Expéditions des Consuls dans la Ligurie. Plaintes contre Gentius Roi d'Illyrie. Grand nombre d'empoisonneurs condamés. Fulvius triomphe des Celtibériens, & est nommé Conful. Première Loi Annale. Jeux célébrés par le Consul Fulvius. Réconciliation des deux Censeurs, qui depuis lontems étoient ennemis déclarés.

P. CLAUDIUS PULCHER. L. PORCIUS LICINUS.

An. R. 568. Av. J.C. 184.

CETTE ANNÉE l'élection des Cen- Dispute fort seurs donna lieu à des mouvemens bien vive au sujet vifs & bien animés. La Censure étoit Caton est élu le comble des honneurs, & pour ainsi gré la violendire, le couronnement de toutes les te brigue des dignités où pouvoit aspirer l'ambition pour Colléd'un citoien Romain. Outre les grands gue L. valépouvoirs qu'elle donnoit par raport à rius. différentes fortes d'affaires publiques, 40. elle mettoit en droit ceux qui en étoient revétus de s'enquérir des vies & mœurs des particuliers. Car les Romains estimoient que l'on ne devoit pas laisser à chacun la liberté de se conduire à sa fantaisse, & de vivre au gré de ses passions & de ses desirs; Tome VII.

458 CLAUDIUS ET PORCIUS CONS.

Av. R. 168. & qu'il ne suffisoit pas que les crimes Av.J.C. 184. qui attaquent directement la fociété fussent punis par les Loix, si les vices & les actions contraires à la probité & à l'honneur n'étoient soumis à l'animadversion publique de Magistrats libres & affranchis des formalités ordinaires de la Justice. Cette autorité presque sans bornes tenoit en respect, non seulement les gens du peuple; mais les premiers de l'Etat, qui pouvoient, après les actions les plus éclatantes, être flétris par le Censeur d'une note infamante, s'ils avoient manqué contre la probité & contre les bonnes mœurs. C'étoit dans cette vûe que les Romains avoient établi les Censeurs pour être comme gardiens, inspecteurs, & réformateurs des mœurs, pour empécher que l'on ne quittât le chemin de la vertu, & que l'on ne se jettat dans celui de la volupté & du vice. Nous avons expliqué ailleurs quelles étoient les différentes fonctions des Cenfeurs.

Un grand nombre de compétiteurs des premières familles de Rome, cinq Particiers, quatte Plébeiens, prétendoient à la Centure: Mais quelque illustre que su la maissance des uns & CLAUDIUS ET PORCIUS CONS. 459 des autres, il n'y en avoit aucun que An. R. 768. n'effaçât M. Porcius Caton. Il avoit

une telle grandeur d'ame & de génie, qu'en quelque rang que la fortune l'eût fait naître, dit Tite-Live, il se seroit infailliblement élevé par son propre mérite. Il ne lui manquoit aucun des talens qui font nécessaires pour réussir dans les affaires soit publiques ou patticulières. Il étoit également au fait de ce qui appartient à la ville, & de ce qui regarde la campagne. On a vû des citoiens parvenir aux plus grandes charges, les uns par l'éloquence, les autres par la science du droit, d'autres enfin par celle de l'art militaire. Pour a lui . il avoit un naturel si heureux & tellement propre à tout, un génie fi universel, qu'à quelque objet qu'il s'occupât, on eût dit que c'étoit le feul pour legnel il fût né. Il étoit brave de sa personne, & il y avoit peu d'Officiers qui fe fullent plus fignalés que lui par des actions particulières de valeur; & depuis qu'il fut parvenu aux grandes charges, il fut regardé comme un des glus grands & des plus habiles Géné-

a Huic verfatile inge- unum diceres, quodeumnium fic pariter ad omque agereti , nia fait, ut natum ad id

460 CLAUDIUS ET PORCIUS CONS.
AN. R. 568 raux. Pendant la paix, si on le consul-

toit sur les matières de droit, on trouvoit en lui un très-favant Jurisconsulre; s'il s'agissoit de plaider une cause, un Orateur très-éloquent. Il n'étoit pas du nombre de ceux qui se sont fait estimer pendant leur vie par le talent de la parole, mais qui n'ont laissé après eux aucun monument de leur éloquence. La sienne, après avoir brillé de son vivant par sa voix, a été après sa mort comme confignée à la postérité par des Ecrits de tout genre, qui l'ont fait admirer. Il composa plusieurs discours ou pour lui-même, ou pour ses amis, ou contre ses adversaires. Ses a ennemis, qui étoient en grand nombre, lui donnérent bien de l'exercice, & de son côté il ne leur en donna pas moins. Dans la guerre qui fut continuelle entre la Noblesse & lui, l'on ne peut pas dire si elle le fatigua plus, qu'il ne la fit fouffrir, Il faut avouer qu'il étoit d'un caractère austère, & même dur, & qu'il porta l'invective jusqu'à une

a Sieneltates nimio plugres & execuerunt cum , a cerba & immodică & ipfe executi cas. Nei facile discetts, utrum,magis preferir cum nobilitats, an ille agitaveri nobilitatem, Afperi protrum-t in parfunotia, la

CLAUDIUS ET PORCIUS CONS. 461 liberté & une aigreur outrée. Mais, AN. R. 168. en récompense, il étoit supérieur à toutes les passions qui dominent les hommes; d'une innocence de mœurs rigide & inaltérable; méprifant également & la faveur, & les richesses; ennemi de toute dépenfe superflué; si intrépide dans les périls, & si infatigable dans les travaux, qu'on pourroit presque dire qu'il avoit un courage & un corps de fer, dont le tems, qui affoiblit tout, ne put jamais abbattre ni altérer la vigueur. Car à quatrevingts six ans aiant été appellé en jugement, il plaida lui-même sa cause & la laissa par écrit; & à l'âge de quatre-vingts-dix ans, il accusa Servius Galba devant le Peuple.

Lorsque Caton se présenta pour demander la Censure, les Nobles, qui s'étoient déclarés contre lui dans toutes les occasions de sa vie, ne manquérent pas alors de se réunir pour l'en écarter. Ils regardoient comme une férrissure pour la Noblesse de souffire que des gens d'une naissance obscure, & connne ils les appelloient,

patientia laboris pericui ne fenecus quidem, que lique, ferrei propè cor potis animique: quem Live

V iii

462 CLAUDIUS ET PORCIUS CONS.

Av. R. 168 des hommes nouveaux, fussent élevés au plus haut degré d'honneur, & au comble des dignités. Indépendamment de cette jalousie qui leur étoit devenue comme naturelle, tous les compétiteurs de Caton, qui demandoient cette charge conjointement avec lui, faisoient les derniers efforts pour l'en exclure, afin de l'obtenir pour eux-mêmes. Il faut pourtant excepter de ce nombre L. Flaccus qui avoit été Consul avec lui, & qui n'avoit garde de lui être contraire, puifque c'étoit lui, comme nous l'avons marqué ailleurs, qui avoit fait connoitre Caton au Peuple, & qui lui avoit ouvert l'entrée aux honneurs. Enfin, & ceux-ci n'étoient pas les moins à craindre, plusieurs qui avoient pris à tâche d'offenser Caton en toute rencontre, & qui ne le croioient pas homme à oublier les offenses; d'autres qui vivoient dans l'éclat & la magnificence, & dont plusieurs avoient à se reprocher une vie déréglée & des mœurs corrompues : tous ces gens-là redoutoient l'austérité d'un Censeur, déclaré de tout tems contre tout faste & tout luxe, ennemi irréconciliable des méchans, & inflexible dans tout ce

CLAUDIUS ET PORCIUS CONS. 462 qui étoit du devoir de sa charge. AN. R. 568.

Av. J.C. 184.

Au milieu d'intrigues si violentes, Caton, loin de recourir à la flaterie ou aux bassesses, comme c'étoit assez la coutume des Candidats, paroissoit dans la place publique d'un air presque menaçant, & reprochoit à ses ennemis » qu'ils ne s'opposoient à lui que » parce qu'ils appréhendoient un Cen-» feur libre, ferme, & courageux. Il » représentoit en même tems aux ci-» toiens, que les maux de la Répu-» blique allant toujours en croissant, » & la menaçant d'une ruine prochaine, » il ne faloit pas se flater de les pouvoir » guérir par des remédes anodins, & " qu'il étoit de leur fagesse de choifir, » pour une opération si importante, » non les plus doux & les plus gra-» cieux des Médecins, mais les plus » fermes & les plus vigoureux. Et il » ne feignoit pas de dire que les Mé-» decins de ce caractére, tels qu'il leur » faloit, c'étoit lui-même, & du nom-» bre des Patriciens Valérius Flaccus : » que c'étoit là le seul avec qui il pût » espérer de réformer les nouveaux " abus, de couper jusqu'à la racine le » luxe & la mollesse qui avoient déja » gagné toutes les parties de l'Etat, &

464 CLAUDIUS ET PORCIUS CONS. AN. R. 568. » de rappeller l'austérité de l'ancienne

» discipline.

Il faloit qu'on eût à Rome une grande idée du mérite de Caton, qu'il eût un crédit extraordinaire fur tous les esprits, que le Peuple Romain eût luimême un grand fond de sagesse, pour prendre le parti qu'il prit. Malgré la cabale des Nobles & des Grands, non feulement il élut tout d'une voix Caton pour Censeur; mais il lui donna pour Collégue L. Valérius qu'il avoit demandé, & presque exigé. La Vertu, assez souvent méprisée, s'ouvre quelquefois un chemin à travers les plus grands obstacles. L'ouverture de l'exercice de la Cen-

Sénat fonCol-

me Prince du fure excita une grande attente, mélée de crainte pour plusieurs. La pre-L. XXXIX miére chose que fit Caton, ce fut de nommer Prince du Sénat fon Collégue & fon ami, L. Valérius Flaccus. Ils privérent de leur dignité sept des Sénateurs, dont il y en avoit un non moins illustre par sa naissance que par les charges honorables qu'il avoit exer-Il dégrade cées : c'étoit L. Quintius Flamininus, Flamininus. homme Consulaire, & frére de celui

L. Quintius

qui avoit vaincu Philippe. Sur la requête de ce dernier, Caton exposa la CLAUDIUS ET PORCIUS CONS. 465 taison qu'il avoit eue d'agir comme il An. R. 568, avoit fait. Elle étoit fort grave. Ce Av.J.C. 1841

avoit fait. Elle étoit fort grave. Ce Quintius, pendant qu'il commandoit dans la Gaule en qualité de Conful 3 pour faire plaisir à une Courtisanne qui avoit rémoigné une grande envie de voir mettre à mort un homme, sit amener de la prison un criminel, & lui sit trancher la tête en présence de cette Courtisanne, pendant qu'ils étoient à table. Les circonstances de cette action font racontées diversement, mais le fond est le même. Le coupable nia le fait. Caton lui déséra le serment. Il n'osa passer un un description du serment étoit respectée chez les Anciens!

Sa conduite à l'égard de Scipion Sa conduite l'Afiarique ne lui fit pas tant d'hon-sépion l'Aneur. En faifant la revûe des Cheva-fiatique el liers Romains, il lui ôta le cheval que vét. lui entretenoit la République, c'est-à-L XXXIX. dire qu'il le dégrada du rang de Che-44 valier. Cette rigueur ne fut pas approuvée, & parut être une suite de sa jalousie & de sa mauvaise volonté à

l'égard de Scipion l'Africain. Le grand dessein de Caron-, & il Efforts de éroit bien digne de lui s'il avoit pu y Caron source réussir, c'étoit d'extirper entiérement Liv. Itid.

,y v

466 CLAUDIUS ET PORCIUS CONS.

An. R. 168. le luxe, qu'il regardoit comme devant an jour caufer la ruine de la République. Il ne pouvoir pas l'attaquer de front & de vive force : il commençoit à devenir général, & avoit déja gagné presque tous les Ordres de l'Etat. Sa ressource unique étoit de lui porter des coups indirects, & d'essaier de le faire tomber en le minant peu à peu. Une des principales fonctions des Cenfeurs étoit de demander à tous les citoiens le dénombrement de leur revenu, pour être en état d'y proportionner la taxe qu'on devoit leur imposer. Ils avoient le droit de fixer l'estimation du bien des particuliers au prix qu'il leur plaisoit. On faisoit préter serment aux citoiens avant qu'ils donnassent leur déclaration, & l'on a observé que jamais aucun n'avoit énoncé faux. Fidélité bien admirable, sur tout dans la matière dont il s'agit, où l'on croit pour l'ordinaire que l'on peut tromper innocemment, pourvû qu'on le faile impunément !

Avant Caton, les meubles, les équipages, les habits, la toilette des femmes, n'entroient point dans l'estimation des biens que les citoiens étoient obligés de fournir aux Censeurs. CeCLAUDIUS ET PORCIUS CONS. 467 pendant c'est en quoi le luxe a grande An. R. 168. occasion de se déploier. Caton les y Av. 7. C. 1840

comprit de la manière qui va être expliquée. Si les effets qui viennent d'être énoncés coutoient d'achat plus de quinze mille as, ou, comme Plutarque l'exprime, plus de quinze cens dragmes, c'est à dire plus de sept cens cinquante de nos livres; alors ces effets entroient dans l'estimation. Après cela on les faisoit estimer dix fois autant qu'ils avoient couté d'argent, & l'on imposoit trois piéces de taxe pour chaque mille de l'estimation : de sorte qu'une chose qui étoit par exemple du prix de seize mille as, ou de huit cens livres, il la faisoit estimer cent soixante mille as, ou huit mille livres, & imposoit vingt quatre livres pour la taille. Ainsi l'on paioit de taxe vingt quatre livres pour un effet qui n'avoit couté & ne valoit réellement que huit cens livres.

Les esclaves, avant Caton, étoient compris dans l'estimation des biens; & en essent en faisoient quelquesois une grande partie : mais on n'y comprenoit que ceux qui étoient au deffus de vingt ans. Caton y sit entrer aussi ceux qui étoient au delsous de des qui étoient au delsous de

468 CLAUDIUS ET PORCIUS CONS.

Av. J.C. 184. avoient été acherés dix mille as ou plus, parce que fouvent ilsétoient plus recherchés que les autres. On les estimoit dix fois autant qu'ils avoient couté, & par conséquent cent mille as pour dix mille; & l'on imposoir, comme sur les effets dont en a parlé

auparavant, trois pour mille.

Je ne sai pas si ces nouvelles impositions étoient un reméde bien efficace contre le luxe : parce qu'il faudroit pour cela connoitre jusqu'où alloient ces dépenses; & elles pouvoient allet fort loin. Mais il me paroit que le principe de Caton étoit excellent en luimême, & que si l'on pouvoit charger de grosses taxes tout ce qui fait la matière du luxe, ce seroit peut-être un moien, si non de le détruire, du moins de l'affoiblir & de le diminuer confidérablement. Ne feroit-ce pas rendre un grand fervice à la Nation entière, & fur tout à notre Noblesse, si digne d'estime & de considération par son courage, & encore plus par son zéle & son dévouement pour le Prince, que d'abolir dans les armées ces dépenses folles & infensées, dont personne n'ignore les inconvéniens & les suites funestes? CLAUDIUS ET PORCIUS CONS. 469
Ces réformes qu'introduisit Caton, An. R. 7682.
& quelques autres encore que j'omets

firent beaucoup crier contre lui. Mais, comme c'étoit la vue seule du bien public qui le faisoit agir, il ne fut point sensible à toutes ces clameurs, & demeura toujours ferme & inébranlable dans le parti qu'il avoit pris. Il paroit que le Peuple, malgré toutes les contradictions des Grands & des Riches applaudit généralement à la manière dont Caton s'acquitta de sa Censure. Car il lui érigea une statue dans le temple de la Santé, & mit au bas pour inscription, non fes combats, ni fes victoires, ni son triomphe, mais ce qui fuit : A l'honneur de Caton , parce qu'aiant trouvé la République Romaine dans un état de décadence pour les mœurs il l'a rétablie & redressée pendant sa. Censure par de saintes ordonnances par de sages établissemens, & par de salutaires instructions.

Le Peuple, jusques là, ne lui avoit point encore fait un pareil honneur. Et comme pluseurs lui témoignoient leur étonnement de ce que beaucoup de gens sans mérite & sans nom avoient des statues, & que lui n'en avoit point: J'aime beaucoup mieux, leur disoit-il, 470 CLAUDIUS ET PORCIUS CONS.

Av. J.C. 184. que l'on demande pourquoi l'on n'a point érigé de statue à Caton, que pourquoi

on lui en a érigé. Les deux Censeurs s'appliquérent aussi à différens ouvrages pour la commodité du public. Ils firent paver de pierres plusieurs abreuvoirs, nertoier les égoûts dans les endroits qui avoient besoin de cette réparation, & ordonnérent qu'on en fît de nouveaux dans le mont Aventin, & dans d'autres endroits de la ville où il n'y en avoit point encore. Caton, en particulier, entreprit d'élever une Basilique ou Palais, aux dépens du public dans la place, au dessous du lieu où se tenoit le Sénat. La Noblesse le traversa beaucoup dans cette entreprise. L'édifice fut pourtant achevé & appellé de son nom : La Bafilique Porcienne. Preuve que Caton, selon le grand principe du Peuple Romain, aimoit autant la magnificence publique, qu'il étoit ennemi du Pro Mur. faste des particuliers. Odit Populus Romanus privatam luxuriam, publicam magnificentiam diligit.

Les Consuls de cette année ne firent

rien de remarquable.

## CLAUDIUS ET FABIUS CONS. 471

M. CLAUDIUS MARCELLUS. Q. FABIUS LABEO.

An. R. (697 Av.J.C. 1810

Les deux nouveaux Confuls eurent Gaulois qui pour département la Ligurie.

patient d'audela des Al-

Quelques troupes de Gaulois d'au-pesen Italie. delà des Alpes, étant entrés en Italie 1. XXXIX. vers la fin de l'année 566 par des défilés inconnus jusqu'alors, s'étoient avancés dans le pays des Vénétes, & fans y faire aucun ravage ni aucune hostilité, avoient choisi, assez près du lieu où fut dans la suite Aquilée, une place propre à bâtir. Les Romains avoient envoié sur le champ des Ambassadeurs au delà des Alpes pour demander raison de cette démarche. Il leur fut répondu que cette entreprise n'avoit point été faite de l'autorité ni du consentement de la Nation, & que l'on ne favoit pas ce qu'étoient allés faire en Italie ceux dont Rome se plaignoir. Ils étoient actuellement occu- Ils bâtiffent pés à la construction de leur place. Le quoi les Re-Préteur eut ordre d'empécher cette en-mains s'optreprise, sans emploier la force des posent. armes autant qu'il-le pourroit. Que s'il 45. étoit contraint de leur déclarer la guerre, il devoiten avertir les Consuls, l'in-

tention du Sénat étant que l'un des

An. R. 369 deux menât fes Légions contre ces Av. I.C. 83 barbares.

Depuis que le bruit s'étoit répandu Plaintes contre Phi-chez les peuples voisins de la Macélippe portées doine que ceux qui alloient à Rome métrius fon porter des plaintes contre Philip ctoient écoutés, & que plusieur est renvoié en Macédoi- toient bien trouvés de l'avoir fais grand nombre de villes, & même de Ambaffa-L. XXXIX particuliers, y vintent propôfer leurs griefs contre un Prince dont le voisi-46. & 47. nage leur étoit fort à charge à tous, dans l'espérance ou d'être effectivement soulagés des torts qu'ils prétens'en consoler en quelque sorte par la

ment soulagés des torts qu'ils prétendoient avoir reçus, ou du moins de s'en consoler en quelque sorte par la liberté qu'ils auroient de les pouvoir déplorer. Le Roi Euméne entr'autres, à qui, par l'ordre des Commissaires Romains & du Sénat, les places de Thrace devoient être remises, envois des Ambassadeurs, à la tête desquels étoit son frère Athénée, pour donner avis au Sénat que Philippe ne retrioit point ses garnisons de la Thrace comme il avoir promis de le faire, & pour se plaindre de ce qu'il avoit envoié du secours en Bithynie à Prussas qui saisoit la guerre à Euméne.

Démétrius, fils de Philippe, étoit

CLAUDIUS ET FABIUS CONS. 473 actuellement à Rome, où nous avons An. R. 569. vû que son pére l'avoit envoié pour

veiller à ses intérêts. Il avoit à répondre à un grand nombre de chefs d'accufation formés contre son pére dont le détail devenoit fatiguant, & la difcussion immense. Le Sénat voiant donc que ce jeune Prince, peu accourumé à parler en public, s'embarrassoit & se déconcertoit, lui fit demander, pour le tirer de cette peine, si le Roi son pére ne lui avoit point donné quelques Mémoires, & se contenta de lui en entendre faire la lecture. Philippe s'y justifioit le mieux qu'il lui étoit possible fur la plupart des faits qu'on lui objectoit : mais il faisoit sentir sur tout combien il étoit mécontent des Décrets portés à son sujet par les Commissaires que Rome avoit nommés, & de la manière dont il avoit été traité. Le Sénar comprit aifément où tout cela tendoit; & comme le jeune Prince tâchoit d'excuser certaines choses, & pour d'autres assuroit que tout se feroit selon le bon plaisir de Rome, le Sénat lui répondit, » Que Philippe n'avoit pu » rien faire de plus sage, & qui fût plus . » agréable au Sénat, que d'envoier » Démétrius son fils à Rome pour faire

474 CLAUDIUS ET FABIUS CONS. An. R. 169 » son apologie. Que par raport au pas-Av. J. C. 183. » sé, le Sénat pouvoit dissimuler, ou-» blier, souffrir beaucoup de choses : " que pour l'avenir, il se fioit aux pa-» roles que donnoit Démétrius. Que " quoiqu'il fût près de quitter Rome » pour retourner en Macédoine, il y " laissoit pour otage de ses dispositions » fon bon cœur, & fon attachement » pour Rome, qu'il fauroit conferver » inviolablement sans donner jamais » atteinte au respect qu'il devoit à son » pere. Que par considération pour » lui, on envoieroit des Ambassadeurs » en Macédoine, pour rectifier sans " bruit & sans éclat ce qui jusques-là » auroit pu être fait contre les régles. » Qu'au reste le Sénat étoit bien aise » que Philippe sentît qu'il étoit rede-» vable à son fils Démétrius de la ma-» niére dont le Peuple Romain agif-» foit à son égard. » Après cette audience, le jeune Prince partit pour la Macédoine. Ces marques de considération que lui donnoit le Sénat pour relever

& causérent dans la suite sa perte.

Mort de Tite-Live, rapportant la triste sin
trois illustres de l'illustre Philopémen, que l'on trou-

son crédit auprès de son pére, ne servirent qu'à exciter l'envie contre lui,

CLAUDIUS ET FABIUS CONS. 475
vera décrite dans l'Histoire Ancienne, An. R. 1679.
fait observer que plusieurs Auteurs L. XXXIX.
Grecs & Latins ont cru devoir avertir se Histoire Aprile 2006.
La postérité, que cette année avoit été Tome Vill.
célébre par la mort des trois plus grands
Capitaines de leur tems, Philopémen,
Annibal, & P. Scipion; observation qui
fait grand honneur au Général d'une
petite République, nis de niveau avec

les deux plus illustres Généraux des deux plus puissantes villes du monde.

Nous avons perdu de vûe Anni-Mort d'Anbal, depuis la paix honteuse qu'An-nibal, tiochus conclut avec les Romains, dont 1. L. XXXIX. une des conditions étoit qu'il leur li-in Annib 2. vereoir ce grand homme. Annibal ne 11. lui en laissa pas le tems, & se retira XXXIII. 41. d'abord dans l'Ille de Créte, puis chez

Prusias Roi de Bithynie, 2 qui il rendit de bons services dans la guerre que ce Prince entreprit biencôt contre Euméne Roi de Pergame, ami & allié des Romains. Cenx-ci ne l'y laissérent pas lontems en repos, & firent porter des plaintes à Prussas de ce qu'il donnoit chez lui un asyle à l'ennemi déclaré des Romains. Prusias, pour leur faire sa cour, ne craignit point de trahir son hôte. Annibal aiant trouvé fermées toutes les issues par lesquelles

476. CLAUDIUS ET FABIUS CONS.

An. R. soil essaia de se fauver, se fit apporter le AV.J.C. 183 poison qu'il gardoit depuis lontems pour s'en servir dans l'occasion, & le tenant entre ses mains, Délivrons, ditil , le Peuple Romain d'une inquiétude qui le tourmente depuis lontems puisqu'il n'a pas la patience d'attendre la mort d'un vieillard. La victoire qu'il remporte aujourd'hui contre un homme désarmé & trahi, ne lui fera pas beaucoup d'honneur dans la postérité. Après avoir fait des imprécations contre Prusias, & invoque contre lui les dieux protecteurs & vengeurs des droits facrés de l'hofpitalité, il avala le poison, & mourut âgé de soixante-cinq ans.

Pour ne point interrompre la suite de l'histoire, je remets à un autre tems les réflexions sur le caractère d'Annibal & celui de Scipion, dont ce seroit

ici la place naturelle.

Il a été raporté ci-dessus que des Gáulois chaffes d'Italie, Gaulois étoient venus de delà les Alpes loient s'éta-dans l'Italie pour s'y établir, & qu'ac-L. XXXIX, tuellement ils étoient occupés à y bâ-

tir une ville dans le pays des Vénétes.

Dès que le Consul Marcellus parut, ces Barbares se renditent à lui. Ils étoient au nombre de douze mille, n'aiant la plupart d'autres armes que

CLAUDIUS ET FABIUS CONS. 477 celles qu'ils avoient enlevées dans les AN. R. 169. campagnes. Ils eurent beaucoup de Av. 1 C. 183. peine à se résoudre de les lui livrer, auffi bien que les autres effets qu'ils avoient pilles dans le pays, ou qu'ils. avoient apportés avec eux. Aussi envoiérent-ils des Ambassadeurs à Rome pour se plaindre. Quand ils eurent été întroduits dans le Sénat par le Préteur C. Valérius, ils représentérent » qu'aiant » été obligés d'abandonner la Gaule » leur patrie, incapable de nourrir la " multitude d'habitans dont elle étoit " surchargée, ils avoient passé les Al-» pes pour chercher ailleurs quelque " établissement. Qu'ils s'étoient arrétés " dans le premier lieu qu'ils avoient " trouvé inculte & inhabité, où ils " avoient commencé à se bâtir des mai-" fons, ce qui marquoit clairement " qu'ils n'étoient pas venus dans le " dessein de nuire à personne, ni d'u-" furper les villes ou les campagnes des " autres peuples. Qu'ils étoient dans " certe situation, lorsque Marcellus les " avoit envoié sommer de se rendre, " ou de se préparer à la guerre. Que » pour eux, préférant une paix cer-» taine quoique peu honorable à la » guerre dont on les menaçoit, ils s'é478 CLAUDIUS ET FABIUS CONS.

Av. J.C. 183.

An. R. 169 » toient d'abord confiés à la bonne foi » du Peuple Romain plus véritable-» ment encore qu'ils ne s'étoient fou-" mis à sa puissance. Que peu de jours » après on leur avoit ordonné d'aban-» donner leur ville & leurs terres; & » que dans le tems qu'ils songeoient à » se retirer sans faire bruit, & à aller » chercher une demeure dans quelque " autre contrée où l'on voudroit bien » les fouffrir, on leur avoit ôté leurs » armes & tous les autres effets qu'ils " pouvoient emporter ou faire marcher » devant eux. Qu'ils prioient le Sénat » & le Peuple Romain de ne les pas » traiter, eux qui s'étoient rendus sans " avoir commis aucune hostilité, plus » durement que des ennemis qu'ils au-

» roient vaincus par la force des armes. Le Sénat leur fit répondre, » que, » quoiqu'ils eussent eu tort de passer » en Italie, & de bâtir une ville dans » un pays qui ne leur appartenoit point, » sans la permission des Magistrats Ro-» mains qui commandoient dans la pron vince, cependant il n'approuvoit pas » la rigueur dont on avoit usé à l'égard » d'un peuple qui s'étoit rendu. Qu'ainsi " il envoieroit avec eux des Ambassa-» deurs au Consul, pour lui ordonner CLAUDIUS ET FABIUS CONS. 479

de leur restituer tout ce qu'on leur AN. R. 769,

avoit pris, à condition qu'ils s'en re-Av. J.C. 183,

tourneroient dans leur pays. Que les

mêmes Ambassadeurs passeroient les

Alpes, pour déclarer aux Chefs des

peuples qui habitent au delà, qu'ils

eusseus qui habitent au delà, qu'ils

eusseus qui les sontenir leurs sujets dans le

pays. Que les montagnes qui les sé-

» paroient étoient des bornes que la » nature elle même fembloit avoir pla-» cées à deffein, & rendu presque im-» praticables, pour séparer les deux » tépions. & que ceux qui entrepres-

» praticables, pour séparer les deux » régions; & que ceux qui entrepren-» droient de les franchir dans la suite,

» s'en trouveroient mal.

480 CLAUDIUS ET FABIUS CONS.

An. R. 569 mains, & les accompagnérent par hon-Av.J.C. 1831 neur jusques aux confins de leur pays.

Marcellus, aiant ainfi chasse les Etrangers de sa province, passa avec la permission du Sónat en Istrie. Son unique exploir fut d'y fonder à Aquilce une Colonie de Latins. On en établit aussi deux de Romains, l'une à Mo-

Nouvelles une Colonie de Latins. On en établit aussi deux de Romains, l'une à Modéne, (Mutine) & l'autre à Parme, ensir une dernière, de Romains aussi, à Saturnia, dans le territoire appellé Caletran.

An. R. 570. Cn. Bæbius Tamphilus. Av. J.C. 181. L. Æmilíus Paulus.

PAUL EMILE ne parvint au Consulat qu'après avoir essué plusieurs refus, ce qui arrivoit assez souvent au plus gens de bien, & à ceux qui avoient le plus de mérite. Ces resus étoient apparemment une suite de son caractère froid, grave, serieux, & ne sachant pas se plier ni prendre des manières insinnantes pour caresser & flater le peuple.

Nous avons marqué auparavant que for le retour Démétrius fils de Philippe étoit retour de Démétrius fils de Philippe étoit retour en Macédoine. Le retour en Macédoine de ce Prince y produifit différens effets L. XXXII. felon la différente disposition des efficiels.

pri

BÆBIUS ET ÆMILIUS CONS. 481 prits. Le peuple qui craignoit extrême-An. R. 570 ment les suites de la rupture avec les Av. J.C. 1820 Romains & de la guerre qui se préparoit, voioit d'un bon œil Démétrius, dans l'espérance qu'il seroit le conciliateur & l'auteur de la paix. D'ailleurs il le regardoit comme celui qui devoit monter sur le trône après la mort de son pére. Car, quoique pour l'âge, il fût le cadet, il avoit sur son frére l'avantage d'être incontestablement légitime; au lieu que Persée reconnu pour tel par Philippe, passoit ou pour être né d'une concubine, ou même pour avoir été supposé. On ne doutoit point non plus que les Romains ne dussent placer Démétrius sur le trône de son pére, Perfée n'aiant aucun crédit auprès d'eux. C'étoit là les bruits communs.

Aussi d'un côté, Persée avoit beau- Il cause beaucoup d'inquiétude, craignant que l'a- coup d'inquiétude, craignant que l'a- coup d'inquiétude à
vantage de l'âge ne sût pour lui un soi- los sière, ac
ble titre, son frére lui étant supérieur de jalousir à
dans tout le reste: & de l'autre, Phi- me.
lippe jugeant bien qu'il ne seroit pas
maître de disposer du trône à son gré,
regardoit d'un œil jaloux & redoutoit
le trop grand crédit de son jeune sils.
Il voioit aussi avec peine se former de
son vivant même & sous ses yeux com-

Tome VII.

482 BÆBIUS ET ÆMILIUS CONS.

AN. R. 170-me une seconde Cour par l'affluence Av.J.C. 182 & le concours des Macédoniens chez Démétrius. Il faut avouer que le jeune Prince lui-même n'étoit point assez attentif à prévenir ou à guérir l'indispofition des esprits. Au lieu de tâcher d'a-

Prince lui-même n'étoit point affez attentif à prévenir ou à guérir l'indisposition des esprits. Au lieu de tâcher d'amortir l'envie par des manières douces, modestes, complaisantes; il ne faisoit que l'aigrir & l'irriter par un certain air de fierté qu'il avoit raporté de Rome, faifant valoir les marques de diftinction qu'il y avoit reçues, & ne difsimulant point que le Sénat lui avoit accordé plusieurs choses qu'il avoit auparavant refusées à son pére. Voilà ce que produit la vanité & l'aveugle complaisance en son propre mérite, vrai ou supposé. Défaut assez ordinaire aux jeunes Princes & aux jeunes Seigneurs, & qui leur rend inutiles, & souvent même pernicieuses, leurs meilleures

qualités!

Le mécontentement de Philippe augmenta encore beaucoup à l'arrivée des nouveaux Ambassadeurs, auxquels Démétrius faisoit presque plus réguliérement sa cour qu'à son pére même; sur tout lorsqu'il se vir obligé d'abandonner la Thrace, d'en ti rer ses garnisons, & de subir d'autres désagrémens,

Bæbius et Æmilius Cons. 482 conformément aux Décrets des pre-An. R. 170. miers Commissaires, ou sur les nouveaux ordres qui lui étoient venus de Rome. Il n'obéissoit qu'avec répugnance, & fremissant en lui-même de colére; mais il obéissoit néanmoins, pour ne pas s'attirer sur les bras une guerre à laquelle il ne s'étoit pas encore assez préparé. Pour ôter même tout foupçon qu'il y fongeât, il porta fes armes jusques dans le milieu de la Thrace contre des peuples, pour lesquels les Romains ne s'intéressoient en aucune forte.

Mais ses dispositions n'étoient pas Démarches inconnues à Rome. Marçius, l'un des violentes & cruelles de Commissaires qui avoient signifié à Philippe par Philippe les ordres du Sénat, écrivit que raport à ses tous les discours & toutes les démarches du Roi annonçoient une guerre 3. 4. prochaine. Pour s'assurer davantage des villes maritimes, il en fit fortir tous les habitans avec leurs familles, les transporta dans la partie de la Macédoine la plus septentrionale, & mit à leur place des Thraces & d'autres peuples barbares, fur lesquels il croioit pouvoir compter davantage. Tout le pays retentissoit de plaintes, de gémisfemens, d'exécrations contre Philippe.

4\$4 BÆBIUS ET ÆMILIUS CONS.

AN. B. 578. Il n'en devint que plus furieux, & exer-AY.J.C. 1821 ça des cruautés inouies contre ses peuples. On en peut voir la description dans le Tome VIII de l'Histoire Ancienne, & sur tout la déplorable avanture de toute une illustré famille ré-

duite au désespoir.

L'horreur de ce tragique événement allama encore de nouveau la haine contre Philippe. On le détessoit publiquement comme un tyran cruel, & l'on faisoit par tout, contre lui & contre ses ensans, des imprécations horribles, qui a eurent bientôt leur effet, dit Tite-Live, les dieux l'aiant livré à une sureur aveugle qui le porta à sévir contre son propre sang.

Philippe, Perfée vôioit avec une peine & une fur la délat douleur infinie que la confidération de témoirs. Bu fon frére Démétrius dans la Macédoibornés par perfée, fait ne, & son crédit chez les Romains, moutr Déaugmentoient de jour en jour. Nous métrust.

Liv. xt. avons raporté fort au long dans l'Hist-2-15. roire Ancienne le complot servet de

mourir de augmentoient de jour en jour. Nous Liv. XI. avons raporté fort au long dans l'Hiftoire Ancienne le complot fecrer de ce Prince scélérat contre Démétrius , pour s'assure le trône à son préjudice : le procès qu'il lui intenta devant

a Que dire brevi ab fanguinem, effecerunt, omnibus diis exaudite, Liv.

BEBIUSET EMILIUS CONS. 485 Philippe: les plaidoiers de l'un & de AN. R. 570. l'autre: l'arrêt de mort que prononça A.I.C. 182. le Roi contre Démétrius, fur la dépofition de témoins subornés par Persée, & qu'il fit exécuter en secret, en lui

faisant donner du poison.

Il se passa près de deux ans, sans 11 meurs lui. qu'on découvrît rien du complot fot-même de chamé par Persée contre son frère. Ce-gin Persée pendant Philippe dévoré de chagrin Liv. XI. & de remords pleuroit sans cesse la 54-56. mort de son fils, & se reprochoit à luimême sa cruauté. Le fils qui lui restoit, & qui se comptoit déja pour Roi, & à qui les Courtifans commençoient à s'attacher le regardant comme devant être bientôt leur Maître, ne lui caufoit pas moins d'amertume. Il étoit outré de voir sa vieillesse méprisée, les uns attendant sa mort avec impatience, & les autres même ne l'attendant pas. La découverre entière du complot formé contre son fils, mit le comble à sa douleur. Tourmenté d'infomnies continuelles, il s'imaginoit voir prefque toutes les nuits l'ombre de Démétrius, qui lui reprochoit sa mort, & le chargeoit de malédictions. Il prenoit des mesures, pour empécher que Persce, outre l'impunité, ne pût encore

486 BABIUS ET ÆMILIUS CONS.

AN. R. 570 jouir du fruit de son crime. Mais le tems lui manqua. Il rendit l'ame, en pleurant l'un de ses fils, & prononçant des exécrations contre l'autre. Il avoit régné quarante-deux ans. Perfée monta fur le trône.

Je reprends le fil de l'histoire que j'ai interrompu, pour mettre tout de suite ce que j'avois à dire sur Philippe.

IL NE SE PASSA rien de confidérable pendant l'année de Rome 570, ni dans la Ligurie, qui étoit le département des deux Consuls, ni dans les deux Espagnes.

L'événement le plus remarquable Dispute entre les Carthagide de cette année fut un Jugement ren-nois de Maiide du par des Commissaires Romains en-Liv. XL. 17. tre le peuple Carthaginois & le Roi

Masinissa. Il s'agissoit de la possession d'un territoire que Gala pére de Masinissa avoit ôté aux Carthaginois. Syphax en avoit depuis chassé Gala, & dans la suite l'avoit rendu aux Carthaginois en considération d'Asdrubal son beau-pére. Enfin, cette année même Masinissa venoit de le reprendre sur les Carthaginois. L'affaire sut débattue par les parties, devant les Commissaires de Rome envoiés sur les lieux, avec la même chaleur qu'elle

BÆBIUS ET ÆMILIUS CONS. 487 avoit été auparavant disputée les ar-An. R. 170. mes à la main. » Les Carthaginois fe » croioient bien fondés à revendiquer » un bien qui avoit d'abord appartenu » à leurs ancêtres, & que Syphax leur s avoit restitué. C'étoit pour eux un " double titre qu'ils faisoient fort va-" loir. Masinissa, de son côté, disoit » qu'il avoit repris un canton qui avoit » fait partie du Roiaume de son pére, » & qui lui appartenoit par droit de " fuccession, & même par droit de con-" quête : qu'outre la bonté de sa cause, » il avoit pour lui la possession. « Les Députés la lui laissérent, sans prononcer sur le fond, dont ils renvoiérent la connoissance au Sénar.

## P. Cornelius Cethegus. M. Bæbius Tamphilus.

An. R. 571. Av.J.C. 181.

Dès que L. Emilius Paulus, auquel, septédition après fon Confulat, on avoit continué expédition le commandement dans la Ligurie, vit guiens. le retour du printems, il fit passer passer la surmée dans le pays des Liguriens Ingaunes. Les ennemis, le voiant campé fur leurs terres, lui envoiérent des Ambassadeurs, en apparence pour lui demander la paix; mais en effer, pour reconsoitre ses forces, & la situation de

498 CORNELIUS ET BÆBIUS CONS.

Av. J.C. 181, fon camp. Emiliusaiant refusé d'enten-dre à aucun accommodement, que premiérement ils ne se fussent rendus, ils parurent disposés à se soumettre; mais demandérent du tems pour faire entrer dans les mêmes dispositions une nation, disoient-ils, indocile & barbare. Le Conful leur donna une tréve de dix jours, à laquelle ils le priérent d'ajouter une autre grace : c'étoit qu'il n'envoiât point ses soldats chercher du bois & des fourages au delà des montagnes voisines, parce que c'étoit le seul endroit de seur contrée qui fût cultivé. Dès qu'ils eurent obtenu ce point, ils rassemblérent toutes leurs troupes audelà de ces mêmes montagnes dont ils avoient eu l'adresse d'écarter l'ennemi. Quand elles furent en état d'agir, ils vinrent avec une multitude infinie de foldats fondre sur le camp du Proconful, qui ne s'attendoit à rîen moins, & l'attaquérent en même tems par toutes les portes. Ils continuérent cet assaut pendant tout le jour avec tant de vigueur, qu'ils ne laissérent aux Romains ni le moien de faire fortir leurs troupes, ni l'espace nécessaire pour les étendre. Tout ce que pouvoient faire les Romains c'étoit de s'amasser

CORNELIUS ET BÆBIUS CONS. 489 autour des porres, où ils arrétoientam. R. 1916. Pennemi, moins en combattant, qu'en Av. J.G. 1814, les lui fermant avec leurs corps.

Après le coucher du foleil, lorsque les ennemis se furent retirés, Emilius envoia deux Cavaliers à Pifes avec des lerrres adressées au Proconsul Cn. Bébius, par lesquelles il le prioit de venir le tirer d'un danger où l'avoit jetté l'ennemi par une surprise frauduleuse à l'occasion d'une tréve. Malheureusement Bébius avoit envoié ailleurs ses troupes. Tout'ce qu'il put faire fut d'écrire au Sénat, pour lui apprendre le péril d'Emilius. Les Liguriens revinrent à la charge dès le lendemain. Le Proconful auroit bien pu prévenir leur retour, & fortir hors de ses lignes: mais il crut qu'il valoit mieux tenir les foldats renfermés dans ses retranchemens, & traîner les choses en longueur , jusqu'à ce qu'il lui pût arrivet des troupes de Pises.

Les lettres de Bébius causérent une grande consternation dans la ville, d'autant plus qu'il ne parossissir pas qu'aucuns secours pussent arriver à tems. On ste néarmoins partir les Consils: Emilius: n'apprenant aucune nouvelle de Bébius crut que ses Cavaliers 490 CORNELIUS ET BÆBIUS CONS.

An. R. 171 avoient été arrétés, & prit le parti de Av. J.C. 181. ne compter que sur sui-même. Les assauts des ennemis étoient beaucoup moins vifs que dans les premiers jours. Ils ne prenoient plus leurs armes qu'après s'être remplis de vin & de viandes. Au fortir de leurs retranchemens, ils se dispersoient, & ne gardoient aucun rang, se tenant assurés que les Romains n'oleroient s'avancer hors de leur camp pour les recevoir. Ils venoient en cet état, lorsque les Romains, qu'Emilius avoit rangés en bataille, & qu'il avoit vivement exhortés à bien faire leur devoir, secondés des cris de rous ceux qui restoient dans le camp, soldats, valets, vivandiers, fortirent par toutes leurs portes, & se jettérent sur les Liguriens. Ceux-ci, autant effraiés à cette attaque imprévûe que s'ils étoient tombés dans quelque embuscade, demeurérent d'abord tout interdits : puis, aiant soutenu quelque tems la furie des ennemis, ils s'enfuirent avec précipitation. Emilius ordonna à ses Cavaliers de les poursuivre, & de ne faire aucun quartier à ceux qui leur tomberoient fous la main. Ce ne fut pas une fuire, mais, une déroute & le carnage fut hormble. S'étant, réfugiés en défordre

Cornelius et Bæbius Cons. 491 dans leur camp, ils le livrérent bientôt An. R. 171. aux vainqueurs. Il en fut tué ce jour-

là plus de quinze mille, & il y en eut de pris environ deux mille cinq cens. Trois jours après toute la nation des Liguriens Ingaunes se rendit au Proconful, & lui donna des orages. Les Liguriens exerçoient aussi la piraterie. C. Matienus prit sur eux, dans ce même tems, trente-deux bâtimens.

Emilius envoia ces nouvelles à Rome, & fit demander qu'il lui fût permis de fortir d'une province où il ne lui restoit plus rien à faire, d'en ramener ses troupes avec lui, & de les congédier. Il obtint tout ce qu'il demandoit du Sénat, qui de plus, à sa considération, ordonna trois jours de fêtes & d'actions de graces dans tous les temples.

Les Romains remportérent aussi Défaite conun très-grand avantage dans l'Espagne séétable des Citérieure. Q. Fulvius, qui y comman-Liv. XI. doit en qualité de Préteur, donna ba-31-33. raille aux Celtibériens, près de la ville d'Ebora. Il s'y conduisit avec autant de courage que de prudence. Les ennemis laissérent fur la place vingt-trois mille hommes : on en fit quatre mille huit cens prisonniers. On leur prit

492 CORNELIUS ET BÆBIUS CONS.

AN. R. 571. plus de cinq cens chevaux, & quatre-AN. J. G. 181. vingts dix-huit drapeaux. Certe victoire fut fuivie de la prise de Contrébie, & d'une nouvelle défaite des ennemis, qui y perdirent encore douze mille hommes, quatre cens chevaux, avec soixante & deux drapeaux. Le nombre des prisonniers monta à plus de cinq mille.

C'est dans la présente aimée qu'en 4: Numa fouillant dans la terre on y trouva le tionbeau du Roi Numa Pompilius, Lin XL-2, avec ses Livres. Il en a été parlé ailleurs.

Première Manius Acilius Glabrion, en défatue dorte diant le temple de la Piété, fit élever d'Rome. à l'honneur de son pére Glabrion la

à l'honneur de son pére Glabrion la premiére statue dorée qu'on eût vûe en Italie.

Les Lieutieus Le Proconsul L. Emilius Paulus

de nament la triompha des Liguriens Ingaunes. Ce park.

Liv. Li-1 qui contribua à rendre ce Triomphe plus célébre, car on n'y porta ni or ni argent, ce fut une Ambassade que les Liguriens avoient envoiée à Rome demander la paix pour toujours', & affurer le Sénat que les Liguriens avoient bien résolu de ne prendre jamais les armes, si ce n'étoit par l'ordre & pour

le service des Romains. Le Préteur Q. Fabius leur répondit de la part du Cornelius et Bæbius Cons. 493 Sénat: » que ce langage des Liguriens Ar. 17: 47. 17: 1821 » n'étoit pas nouveau, mais qu'il leur » importoit plus qu'à personne qu'ils » prissent une façon de penser & d'agir » nouvelle & conforme à leurs paroles. » Qu'ils allassent trouver les Consuls, » & qu'ils exécutassent ponctuellement

» cérité des intentions des Liguriens.

Le Peuple Romain rendit cette and Otages en née aux Carthaginois cent de leurs thaginois.

otages; & non content de les laiffer lui-même en paix, il la leur procura encore de la part de Masinista, qui occupoit avec des troupes le canton qui faisoit entre lui & les Carthaginois

» ce qui leur seroit ordonné. Que ces » Magistrats étoient les seuls à qui le » Sénat voulût s'en raporter de la sin-

un sujet de contestation.

A. Postumius Albinus Luscus. An. R. 5725 C. Calpurnius Piso. Av.J.C. 180.

La mort du dernier de ces deux Les Liguriens Consuls retarda un peu le départ des Arunis fort troupes. Cependant P. Cornelius & M. dans le Sam-Bébius, qui n'avoient rien fait de mé-nium morable dans leur Consulat, passétent 35, avec leur armée dans le pays des Liguriens Apuans. Ces peuples, qui nes'attendoient pas qu'on les dût atta494 A. Postum. C. Calpunn. Cons.

An. R. 172 quer avant l'arrivée des nouveaux Cons.

Av. J.C. 180, fuls. fe rendirent au nombre de douze

fuls, se rendirent au nombre de douze mille. Les deux Proconsuls, après en avoir écrit au Sénat pour avoir son avis, résolurent de les transporter des montagnes dans les plaines, & de les éloigner si fort de leur pays, qu'ils perdissent l'espérance d'y retourner jamais. Ils étoient perfuadés que c'étoit l'unique moien de terminer la guerre de ce côté-là. Ils commandérent donc à tous les Liguriens Apuans de descendre des hauteurs qu'ils occupoient avec leurs femmes, leurs enfans, & tous leurs effets, pour être transplantés dans le Samnium. Les Liguriens envoiérent d'abord des Députés aux Généraux Romains, pour les conjurer de ne les point contraindre d'abandonner le pays qui leur avoit donné la naissance, leurs dieux Pénates, & les fépulcres de leurs ancêtres, offrant au reste de livrer leurs armes, & de donner des otages. Mais trouvant les Proconsuls inexorables, & ne se sentant pas assez forts pour foutenir la guerre, ils se déterminérent à obéir. On les fit donc passer aux dépens de la République dans la demeure qu'on leur avoit destinée, au nombre de quarante mille A. Postum. C. Calpun. Cons. 495 hommes libres, avec leurs femmes & An. R. 774, leurs enfans. On leur donna une \* fomme affez confidérable, pour acheter les choses dont ils autoient besoin dans leur nouvel établissement. Les deux Proconsuls furent chargés de la distribution du nouveau terrain, & de tout ce qui y avoit quelque raport. Quand le tout fut terminé, ils ramenérent à Rome l'armée qu'ils avoient commandée, & obtinrent l'honneur du Triomphe. Ils furent les premiers Commandans qui triomphérent sans avoir fait la guerre.

Cette même année, les Celtibériens fachant que le Propréreur Fulriens fachant que le Propréreur Fulvius Flaccus devoit passer par un cersian désilé, lui dresser des embuches; & dès que les Romains y furent lui avoient
entrés, ils vintent tout d'un coup les
dresser en même tems par deux endroits. Flaccus, aiant ordonné aux
foldats de s'arréter tout court, fair
metrre tous les bagages en un tas, &
fans faire paroitre aucune crainte ni
aucun embarras, il range ses troupes
en bataille, en représentant aux soldats qu'ils avoient affaire à un ennée

<sup>\*</sup> Le texte ici est vicieux, conclure vien de fixer

496 A. Postum. C. Calpurn. Cons.

Av. R. (72. » mi qu'ils avoient déja forcé deux fois

Av. J. (73. » mi qu'ils avoient déja forcé deux fois

» à se rendre. Que ce qu'il avoit de

» plus qu'auparavant, ce n'écoit point

» la force ni le courage, mais le crime

» & la perfidie. Qu'ils lui auroient l'o
» bligation d'un retout illustre & glo
» rieux dans leur patrie; au lieu qu'ils

» se préparoient à y rentrer seulement

» avec la gloire de leurs anciens ex
» ploits. Qu'en arrivant à Rome ils y

» porteroient leurs épées presque en
» core sumantes d'un sang récemment

» versé, & décoreroient leur triomphe

» de dépouilles fraîchement ensanglan-

» tées. 'Il n'en dit pas dayantage. Les ennemis tomboient sur les Romains, & le combat déja engagé aux extrémités, passa bientôt à toutes les parties de l'armée. On se battoit par tout avec une égale animolité. Mais bientôt les Espagnols voiant qu'ils ne pouvoient rélister aux Légions Romaines en les combattant de front, tâchérent de les enfoncer en les attaquant en pointe. C'est un genre de combat dans lequel ils avoient tant d'avantage, qu'en quelque endroit qu'ils attaquassent, il n'étoit pas possible de les soutenir. mirent en effet quelque défordre par

A. Postum. C. Calpurn. Cons. 497 mi les Légions, & peu s'en falut qu'ils Ap. R. 1772n'ouvrissent le corps de bataille. Mais Flaccus pouffant son cheval vers les Cavaliers des Légions : » Si vous n'ar-» rétez pas l'effort des ennemis, leur » dit-il, notre Infanterie sera bientôt » en déroute. Doublez vos rangs, en » réunissant la Cavalerie des deux Lé-» gions; & afin de tomber fur les en-» nemis avec plus de force, débridez " vos chevaux, & les poussez à toute » outrance. « Cette pratique singuliére étoit ordinaire aux Romains. Ils exécutérent sur le champ ce qui leur étoit commandé, fondirent sur les Espagnols, rompirent toutes leurs lances, les repoussérent fort loin, & en firent un grand carnage. La Cavalerie des Alliés, à l'exemple de celle des Romains, se jetta aussi sur ce bataillon à demi vaincu, & acheva de le renverser. Comme ce corps faisoit toute l'espérance des ennemis, sa défaite entraîna celle de toute l'armée. Le carnage fut grand. Il refta fur la place dix-fept mille Celtibériens : il y en eut plus de trois mille de pris, avec deux cens soixante & dix-sept drapeaux, & près de onze cens chevaux. Cette vic-

toire couta cher à Fulvius. Il perdit

498 A. Postum. C. Calpunn. Cons.
Ax. R. 1712 quatre cens foixante & douze citoiens, Ax. J.C. 186 mille dix-neuf Alliés du nom Latin, & trois mille Espagnols des troupes auxiliaires. Les Romains, après cet avantage qui les combloit d'une nouvelle gloire, s'en retournérent à Tarragone.

Fulvius combié de gloire, retourne à Rome.

Le Préteur Ti. Sempronius, qui y étoit arrivé deux jours auparavant, vint au devant de Fulvius, & le félicita des grands avantages qu'il avoit remportés sur les ennemis de la République. Ces deux Généraux convinrent aisément des troupes qui feroient congeniées, & de celles qui resteroient dans la province. Après qu'ils eurent réglé le tout avec un parfait concert, Fulvius embarqua les soldats qui avoient leur congé, & Sempronius conduisit sestroupes dans la Celtibérie.

Espédicions Les DEUX Consuls avoient eu pour des Confuls dans la Ligur-département la Ligurie. Ils y menésie.

rent leurs Légions par des chemins Liv. XL. 41. différens. Postumius, avec la première

differens. Politimitis, avec la preinterens. Politimitis, avec la preinterense de Baliste & de Suismont; &, en fermant les passages étroits par où les ennemis recevoient leurs provisions, il les affama, & par la difette de toutes les choses nécessaires à la vie, les rédus-

A. Postum. C. Calpurn. Cons. 499 fit à la nécessité de se soumettre. Ful-AN. R. 172 vius, qui avoit été substitué à Calpurnius avec la feconde & la quatriéme, aiant attaqué du côté de Pises les Apuans qui habitoient aux environs du fleuve Macra, il les força à se rendre, & en aiant embarqué jusqu'à sept mille, il les transporta à Naples en cotoiant la Toscane. De là il les fit passer dans le Samnium & les incorpora avec leurs compatriotes, leur donnant aussi quelques terres à cultiver. A l'égard des Liguriens qui habitoient les montagnes, Postumius fit arracher leurs vignes, bruler leurs moissons, & à force de leur faire souffrir toutes les calamités de la guerre, il les contraignit à se rendre, & à lui livrer leurs armes.

Cette même année, L. Duronius, Préteur de l'année précédente, qui contre Genavoit été chargé de réprimer les cour-lyric. ses que faisoient les Pirates Illyriens sur les côtes de l'Italie, revint à Rome. Après avoir exposé dans le Sénat ce qu'il avoit fait dans sa province, il asfura " que le Roi Gentius étoit l'au-» teur de tous les brigandages qui s'e-» xerçoient par mer. Que tous les vais-» feaux qui avoient pillé les côtes de » la mer supérieure sui appartenoient.

500 A. Postum. C. Calpurn. Cons. Av. J.C. 180. Qu'il avoit envoié des Ambassadeurs " à ce Prince pour se plaindre de ces » hostilités, mais qu'ils n'avoient pu » parvenir jusqu'à lui. « D'un autre côté Gentius avoit envoié les siens à Rome, pour représenter au Sénat que » précisément dans le tems que les » Ambassadeurs de Rome étoient ve-» nus à sa Cour pour lui faire leurs » remontrances, il étoit à l'extrémité » de son Roiaume dangereusement ma-» lade. Qu'il prioit le Sénat de ne pas » ajouter foi à de fausses accusations » que ses ennemis avoient imaginées » pour lui nuire. « Cependant Duronius ajoutoit à ce qu'il avoit dit, que plusieurs citoiens Romains, ou alliés du nom Latin, avoient été maltraités dans ses Etats: que l'on disoit même qu'il retenoit à Corfou plusieurs Romains prisonniers. Le Sénat ordonna que tous seroient amenés à Rome, & que le Préteur C. Claudius prendroit connoissance de cette affaire avant que l'on rendît réponse à Gentius & à ses

Ambassadeurs. C. Ménius Préteur de Sardaigne, Grand nombre d'empoi- à qui l'on avoit donné la commission fonneurs con d'informer contre les empoisonneurs

Ibid. 43. dans l'Italie à la distance de dix mil-

A. Postum. C. Calpurn. Cons. 501 les de Rome, (plus de trois lieues) AN. R. 172. manda alors au Sénat qu'il avoit déja Av.J.C. 180. condanné trois mille personnes convaincues de ce crime : mais que le nombre des coupables croissoit à mefure qu'il faisoit des recherches.

On Accorda à ceux de Cumes qui étoient Grecs d'origine, la permission de se servir de la langue Latine dans les actes publics, & de faire annoncer par les Crieurs dans la même langue les marchandises qu'ils vendoient à l'encan.

EN CE MÊME TEMS, Q. Fulvius Flac- Fulvius cus revint d'Espagne à Rome comblé triomphe des de gloire; & dans le tems qu'il séjour- & est nommé noit hors de Rome en attendant le jour Conful. de son Triomphe, il fut créé Consul avec L. \* Manlius Acidinus fon frére. C'est le seul exemple de deux fréres Collégues dans le Confulat, comme le remarque Velleius Paterculus. II. 8. Peu de jours après il triompha des Celtibériens.

Le Tribun du Peuple L. Villius Première Lei porta alors la première Loi qui dé-Annale. termina l'âge nécessaire pour posséder chaque Magistrature : ce qui fit don-

<sup>\*</sup> Ce Manlius étoit propre étoit passépar adoptiondans frère de Fulvius, mais it la famille de Manlius.

102 A. Postum. C. Calpurn. Cons.

AN. R. 572: ner aux Villius le futnom d'Annales.

AV.J.C. 1800 Nous avons déja remarqué ailleurs que l'âge requis pour la Questure étoit vingt-fept ans; pour l'Edilité Curule, trente-fept; pour la Préture, quarante; pour le Consulat, quarante-trois.

L'ulage, pour l'ordinaire, étoit déja tel auparavant : cette Loi ne sir que le consirmer & le fixer.

An. R. 173. Q. Fulvius Flaccus. Av. J.C. 179. L. Manlius Acidinus.

Jeux célébrés Le Conful Fulvius, dans son derpar le l'onsul nier combat contre les Celribériens,
s'étoit engagé par vœu à faire célébrer
des Jeux en l'honneur de Jupiter, &
à faire bâtir un temple à la Fortune
Equestre. Les Jeux surent célébrés
pendant dix jours avec une grande
magnificence.

'RéconciliaOntint aussit après les Assemblées tion des deux pour nommer les Censeurs qui depuis lon- du Peuple tomba sur M. Emilius Létens étoient pidus, qui peu auparavant avoit été enternis de clevé à la dignité de grand Pontise, l'Liv XL 41' & sur M. Fulvius Nobilior qui avoit de 46.6 j's l'accompté des Erglies III vui avoit

triomphé des Etoliens. Il y avoit entr'eux une inimitié réciproque, qui avoit éclaté par des contestations violentes & dans le Sénat, & devant le Peuple. Alors donc les nouveaux CenQ. Fulvius, L. Manlius Cons. 503 feurs étant venus, felon la coutume, An. R. 573, fe placer sur leurs chaires curules dans Av.J.C. 179, le champ de Mars auprès de l'autel de ce dieu, les plus considérables des Sénareurs les y suivirent avec une grande multitude de citoiens; & Q. Céci-

lius Métellus leur parla en ces termes. Nous savons bien , Censeurs , que le Peuple Romain vient de vous rendre les arbitres & les juges de notre conduite; & , qu'en cette qualité , c'est nous qui devons recevoir vos avis & vos remontrances, & non pas vous les nôtres. Permettez-nous cependant de vous indiquer ce qui choque en vous tous les gens de bien, ou du moins ce qu'ils souhaiteroient que vous voulussiez bien réformer. Quand nous vous considérons chacun séparément, Emilius & vous Fulvius, nous ne connoissons personne dans Rome que nous voulussions vous préférer, si l'on nous renvoioit aux suffrages. Mais quand nous vous envifageons tous deux ensemble, nous ne pouvons pas nous empécher d'appréhender que vous ne soyez mal assortis, & qu'aiant le cœur ulcéré l'un contre l'autre, inutilement n'ayez-vous & l'estime & l'affection de tout le reste des citoiens. Depuis lontems vous vous fuites une guerre, qui ne peut manquer

504 Q. Fulvius, I.. Manlius Cons. An. R. 573 de vous être à charge. Mais il est bien Av. J.C. 179. à craindre que, de ce jour, elle ne le devienne infiniment plus pour nous & pour la République, qu'elle ne l'est pour vous. Nous pourrions vous raporter plusieurs raisons qui justifieroient notre crainte, si ce n'étoit vous faire une sorte d'injure, que de regarder votre diffension & votre haine comme irréconciliable. Nous vous conjurons tous en général & en particulier, de mettre fin aujourd'hui a vos inimities dans ce lieu saint & respectable. Après que le Peuple Romain vous a unis ensemble par l'association à une même charge, donnez-nous la joie de pouvoir nous flater que de notre côté nous vous aurons réunis par une sincére & parfaite réconciliation. Vous avez à drefser le tableau des Sénateurs, à faire la revûe des Chevaliers, à travailler au dénombrement des citoiens, à clore la cérémonie du Lustre. Dans ces fonctions, & dans presque toutes celles de votre Charge, vous emploiez cette formule de priére : FASSENT LES DIEUX QUE L'AF-FAIRE QUE NOUS TRAITONS TOURNE A L'UTILITÉ ET A LA GLOIRE DE MON · Collegue et a la mienne. Agiffer

donc en tout d'un concert si unanime, que le public se persuade que vous avez

dans

Q. Fulvius, L. Manlius Cons. 505 dans le cœur aussi bien que dans la bouche An. R. 573 ces vœux solennels, & que vous désirez Av. J.C. 1790

avec sincérité l'accomplissement des priéres que vous adresserez aux dieux. T. Tatius & Romulus, après avoir combattu les armes à la main au milieu de Rome, régnérent ensuite dans cette même ville en paix & en union. Non seulement les diffensions particulières, mais les guerres mêmes, se terminent par un accord pacifique; & l'on a vû fouvent des peuples, d'ennemis qu'ils étoient, devenir des Alliés fidéles, & quelquefois les concitoiens d'une même patrie. Les Albains, après la ruine de leur ville, pafférent à Rome, & furent incorporés avec ses habitans. Des Latins, des Sabins, ont été associés au Peuple Romain. Cette maxime, Les amities doivent être IMMORTELLES, ET LES INIMITIÉS MOR-TELLES, n'est devenue un proverbe, que parce qu'elle est d'une vérité qui a frapé tous les esprits.

Un murmure d'applaudissement interrompit le dissours de Métellus, & tous les assistant joignirent leurs priéres aux siennes, & exhortérent avec instance les Censeurs à vouloir bien se réconcilier ensemble. Après quelques plaintes mutuelles de part & d'au-

Tome VII.

AN. R. 573 tre; chacun d'eux témoigna en fou. d'eux témoigna en fou. d'eux témoigna en fou. d'eux témoigna en fou.

particulier, que si son Collégue y consentoit, ils se rendroient à l'empressement de tant d'illustres citoiens. Sur les instances redoublées de tous les assistans, ils s'embrassérent avec tendresse, & protestérent qu'ils oublioient de bon cœur tout le passé, & qu'ils renonçoient à tout ressentiment. La joie fur générale, & alla jusqu'à faire verser des larmes. On ne se lassoit point de les louer, de les admirer. Toute l'Assemblée les suivit au Capitole, où ils se rendirent dans le moment même. Le Sénat approuva beaucoup & le foin que les premiers de la ville avoient pris de réconcilier les deux Censeurs, & la facilité de ces Magistrats à se rendre à leurs desirs. Il parut par la manière dont ils se conduisirent pendant toute leur Magistrature, que c'étoit du cœur & sincérement qu'ils s'étoient réconciliés. M. Emilius Lépidus, l'un des deux Censeurs, fut nommé par son Collégue Prince du Sénat. Ils firent plusieurs ouvrages, plusieurs bâtimens publics fort utiles & fort confidérables.

ciefron cité De tels exemples sont d'un grand te imite l'es poids dans un Etat, & produisent de temple de ces poids dans un Etat, & produisent de deux Cea merveilleux effets sur les esprits, mê-

feurs.

Q. FULVIUS, L. MANLIUS CONS. 507 me dans des siécles postérieurs. Je voi An. R. 173.
Av. J.C. 179. avec joie que Cicéron, lontems après, cite le fait dont nous venons de parler, conf. 20-14. pour justifier sa démarche à l'égard de César, avec qui il avoit cru devoir renouer l'amitié qui les avoit liés lontems ensemble, & qui depuis avoit été interrompue. " Si, dit-il, je facrifie mes » ressentimens à la République, qui » peut m'en savoir mauvais gré, sur » toutmepiquant, comme je le fais, de » régler ma conduite sur celle des » grands hommes de l'antiquité?L'Hif-" toire ne nous apprend-elle pas que . M. Lépidus, qui fut élevé deux fois " au Consulat, & Grand Pontife, le " jour même qu'on le nomma Censeur, » se réconcilia dans le champ de Mars " avec M. Fulvius fon Collégue, qui " jusques-là avoit été son ennemi dé-» claré, afin de remplir d'un commun " accord les fonctions d'une Charge » qui leur étoit commune ? Et cette " même Histoire ne nous apprend-elle " pas encore aussi bien que les vers d'un " grand \* Poéte, que cette action fut » généralement applaudie par tous les » ordres de l'Etat? ... J'ai a toujours

<sup>\*</sup> Apparemment Ennius. Patres Conscripti... increa Ardco, mihi credite, dibili quodam amore pa-Vii

508 CARACTERES D'ANNIBAL

Av. R. 173.» fenti, vous le favez, Meflieurs, un Av. J. C. 173. » zèle incroiable pour la République, 
» C'eft ce zèle qui me réunit aujour» d'hui, qui me réconcilie, qui me re» met en bonne intelligence avec C. 
» Céfar. On en portera tel jugement 
» que l'on voudra; mais je ne puis pas 
» ne point être ami de quiconque rend 
» fervice à cette République, notre 
» commune mére.

### §. V.

Caractéres & comparaison d'Annibal & de Scipion l'Africain,

ANNIBAL & Scipion aiant Joué un rôle éclarant dans l'Histoire Romaine, & méritant l'un & l'autre d'être étudiés attentivement & connus à fond, j'ai cru devoir placer ici ce que j'en ai dit ailleurs, & réunir sous un même point de vûe les grandes qualités qui leur sont communes, & les différences qui fe rencontrent ent eux. Je m'imagine, en comparant ainsi leurs caractéres, les

triz... Hic me meus in mines existiment, nemini rempublicam animus pri-finus ac percunis 'cum C. Cæstare reducit, reconciliat, restituit in gratiam. Quod volent, denique ho. Etudes.

ET DE SCIPION. 509 mettre encore en quelque forte aux prises ensemble : mais je laissera aux Lecteurs le foin de donner la préférence & d'adjuger la victoire à celui des deux Héros qu'ils en jugeront le plus digne. Je n'entreprens pas néanmoins d'en faire une comparaison exacte, mais seulement d'en marquer les principaux traits. J'examinerai dans ce parallèle les vertus militaires, & les vertus morales & civiles: ce qui fait le grand Capitaine, & ce qui fait l'honnête homme.

#### §. I.

1. Etendue d'esprit pour former & exécuter de grands desseins.

JE COMMENCE par cette qualité, parce que c'est, à proprement parler, celle qui fait les grands hommes, & qui a le plus de part au succès des affaires : c'est ce que Polybe appelle, εδυ νῶ πράτθων τὸ προτεδύν. Elle consiste à avoir de grandes vûes; à se former de loin un plan; à se proposer un but & un dessein dont on ne s'écarte jamais; à prendre toutes les mesures, & à préparer tous les moiens nécessaires V iii

10 CARACTERES D'ANNIBAL pour le faire réussir : à savoir saisir les momens favorables de l'occasion, qui passent rapidement & ne se remontrent plus; à faire rentrer dans son plan les accidens même subits & imprévûs; en un mot, à prévoir tout, & à veiller à tout, sans se troubler ni se déconcerter par aucun événement. Car, comme le Per 152 remarque le même Polybe, à peine le concours de toutes les mesures les plus fagement concertées & exécutées, estil suffisant pour faire réussir un dessein; au lieu que souvent l'omission d'une feule, quelque légére qu'elle paroisse, fusfit pour en empécher le succès.

Tel fut le caractére d'Annibal & de Scipion. Tous deux formérent un projet grand, hardi, fingulier, d'une vaste étendue, d'une longue suité, capable d'exercer les plus fortes têres; mais

feul falutaire, & feul décisif.

Annibal, dès le commencement de la guerre, comprit que le feul moien de vaincre les Romains, étoit de les aller attaquer dans leur propre pays. Il disposa tout de loin pour ce grand dessein. Il prévit toutes les disficultés & tous les obstacles. Le passage des Alpes ne l'arréta point. Un Capitaine si sage, comme l'observe Polybe, n'au-

Pag. 20

FT DE SCIPION. 511
roit eu garde de s'y engager, si auparavant il ne s'étoit assuré que ces montagnes n'étoient point impraticables. Le
quelle sur la rapidité de ses victoires.,
quelle sur la rapidité de ses victoires.,

& combien Rome se vit près de sa perte. Scipion forma un dessein qui ne paroissoit guéres moins hardi, mais qui eut un succès plus heureux: ce fut d'attmuer l'Afrique dans l'Afrique même. Que d'obstacles sembloient s'opposer à ce dessein! N'étoit-il pas naturel, difoit-on, de défendre fon pays, avant que d'attaquer celui de l'ennemi, & d'affurer la paix dans l'Italie, avant que de porter la guerre en Afrique ? Quelle ressource resteroit-il à l'Empire, si Annibal vainqueur marchoir contre Rome ? Seroit-il tems pour lors de rappeller à son secours le Conful? Que deviendroit Scipion & son armée, s'il venoit à perdre une bataille? & que ne devoit-on pas craindre des Carthaginois & de leurs Alliés réunis tous ensemble, & con battant pour leur liberté & pour leur vie sous les yeux de leurs femmes, de leurs enfans, & de leur patrie? C'étoient les réflexions de Fabius, qui paroissoient fort plaufibles; mais qui n'arrétérent point Scipion; & le fuccès de l'entreprise fit assez voir avec quelle sagesse elle avoit été formée, & avec quelle habileté elle sut conduite; & l'on reconnut que dans les actions de ce grand homme, rien ne venoit du hazard; mais que tout étoit l'esset d'un solide raisonnement, & d'une prudence consommée, ce qui sait le Capitaine, au lieu que les coups de main ne sont que le soldat.

#### 2. Profond fecret.

Un des moiens les plus nécefaires pour faire réuffir une entreprife, est le secret; & Polybe veur qu'un Général soit tellement impénérable par lui cet article, que non seulement l'amitié ni la samiliarité la plus intime ne puisse jamais arracher de lui une seule parole indiscrette, mais qu'il ne soit pas possible même à la plus subtile curiosité de rien découvrir sur son vi-sage, ni dans son air, de ce qu'il a dans l'esprie.

Le siège de Carthagène sut la première entreprise de Scipion en Espagne, & comme le premier dégré à toutes ses autres conquêtes. Il ne s'en ouvrit qu'à Lélius seul, & il ne le mit ET DE SCIPION.

lans sa considence, que parce que ela étoit absolument nécessaire. Ce ne ut être aussi que par le silence, & par n prosond secret, que réussir une aure entreprise encore plus importante, & qui entraîna la conquête de l'Afrique, sorque scipion brûla de nuit les leux camps & tailla en piéces les deux itmées des entremis.

Les fréquens succès qu'eut Annibal à l'resser des embuscades aux Romains, à à y saire périr tant de Généraux vec leurs meilleures troupes; à leur lérober ses marches; à les surprentre par des attaques imprévûes; à se otter d'un endroit de l'Italie à l'autre, sans y trouver d'obstacles de la aart des ennemis, sont une preuve du rosond secret avec lequel il concerties exécutoit toutes ses entreprises, a ruse, la finesse, le stratagème, toit son talent dominant; & tout cela le peur réussir que par un secret imvénértable.

Bien connoître le caractére des Chefscontre qui l'on a à combattre.

C'est une grande habileté, & une artie importante de la science miliaire, de bien connoitre le caractère

114 CARACTERES D'ANNIBAL des Généraux qui commandent l'armée ennemie, & de savoir profiter de leurs défauts. Car, dit Polybe, c'est l'ignorance ou la négligence des Chefs qui fait échouer la plupart des entreprifes. Annibal possédoit cette science en perfection; & "l'on peut dire que fon attention continuelle & suivie à étudier le génie des Généraux Romains, fut l'une des principales causes qui lui firent gagner les batailles de Trébie & de Trasiméne. Il a savoit ce qui se passoit dans le camp ennemi, comme ce qui se passoit dans le sien. Quand on eut envoié contre lui Paul & Varron, il fut bientôt informé du différent caractère de ces deux Chefs, & de leurs divisions : dissimiles discordesque imperitare; & il ne manqua pas de profiter du caractère vif & bouillant de Varron en jettant un appas. & une amorce à sa témérité, par quelques légers avantages qu'il lui laissa remporter, qui furent suivis de la fameufe défaire de Cannes.

Ce que Scipion apprit du peu de discipline que les Généraux des enne-

a Omnia ci hostium Nec quicquare corumhaud secus, qu'am sua que apud bostes agebannota estate. Lise. XXIII- tur, cam fallebas. Ibid-41.

ET DE SCIPION.

nis faisoient garder dans leurs camps, at ce qui lui donna la penfée d'y nettre le feu pendant la nuit : entrerife, dont le succès lui valut la conjuête de l'Afrique. Hac relata Scipioni L. XXX. 3. pem fecerant, castra hostium per occaionem incendendi.

## 4. Entretenir dans les troupes une discipline exacte.

LA DISCIPLINE militaire est comme 'ame de l'armée, qui en lie & unit insemble toutes les parties, qui les met en mouvement ou les tient en repos elon le besoin, qui marque & distrique à hacune ses fonctions, & qui les contient toutes dans le devoir.

On convient que nos deux Généaux excellérent dans cette partie; nais il faut avouer que dans ce genre le mérite d'Annibal doit paraitre fort supérieur à celui de Scipion. Aussi l'ou z xxvis. a toujours regardé comme le dernier 120 effort, & comme le chef d'œuvre de l'habileté militaire, qu'Annibal pendant seize ans qu'il fit la guerre dans une terre étrangère, si loin de sa patrie, avec des Inocès fi différens, à la tête d'une armée, composée, non de citoiens Carthaginois, mais d'un amas

516 CARACTERES D'ANNIBAL confus de plusieurs nations, qui n'avoient tien de commun ni pour les courumes, ni pour le langage; dont les habits, les armes, les cérémonies, les sartifices, les dieux même étoient différens: qu'Annibal, dis-je, les ait rellement liées ensemble, qu'il ne se foit jamais élevé de sédition, ni entr'elles, ni contre lui, quoique souvent les vivres lui eussent de leur solde eût été plusseurs sois disféré. Combien faloit-il pour cela que la discipline sût folidement établie, & inviolablement observée parmi les troupes!

3. Vivre d'une manière simple, modeste, frugale, laborieuse.

C'est'un bien mauvais goût, & qui marque peu d'élévation d'esprit, & peu de noblesse d'ame, que de faire consister la grandeur d'un Ossicier ou d'un Général dans la magnificence des équipages, des meubles, des habits, de la table. Comment des choses si frivoles ont-elles pu devenir des vertus militaires? Que supposent-elles, sinon de grandes richesses? & ces richesses sont-elles toujours la preuve d'un métite solide, & le fruit de la vertu? C'est

ET DE SCIPION. 517

a honte de la raison & du bon sens; 'est la dégradation d'un peuple aussi estimient que le nôtre, que de nous éduire aux mœurs & aux coutumes es Perses, en introduisant le luxe des illes dans le camp & dans les armées. e tems, les soins, les dépenses que out cet artirail entraîne nécessairement près soi, un Officier, un Commanlant, ne trouvent-ils point à quoi les nieux emploier, & ne les doivent-ils as à leur patrie? Les anciens Capiaines pensoient & agissoient bien autrement.

Tite-Live fait d'Annibal un éloge que nous avons déja raporté, dont je ie sai si plusieurs de nos Officiers ne roiroient pas devoir rougir. » Il n'y · avoit point de travail, dit-il, qui pût lasser son corps ou abbattre son esprit. Il supportoit également le froid & le chaud. C'étoit la nécessité & le besoin, non le plaisir, qui régloient fon boire & fon manger. Il n'avoit point d'heure marquée pour dormir : il donnoit au sommeil le tems que lui laissoient les affaires, & il ne se le procuroit point par le silence, ni par la mollesse de son lit. On le trouvoit souvent couché par terre n dans une casaque de soldat parmi les n fentinelles & les corps de garde. Il se distinguoir de ses égaux, non par la magnificence de ses habits, mais par la bonté de ses chevaux & de ses armes.

Polybe, après avoir loué Scipion fur les vertus éclatantes qu'on admiroit en lui, fa libéralité, fa magnificence, fa grandeur d'ame; ajoute que ceux qui le connoissoient de près, n'admiroient pas moins en lui a la vierobre & frugale qu'il menoit, qu'ile mettoit en état de donner toute son application aux affaires publiques. Il n'étoit pas fort occupé de sa parure. Elle étoit mâle & militaire, fort convenable à sa taille, qui étoit grande

1. XXVIII. & majestuense. Praterquam quodifua; te natura multa majestas inerat, adornabat prom sa casaries habitusque corpo-

ris, non cultus munditiis, sed virilis ve-Senec. Epist rè ac militaris. Ce que Sénéque nous dit de la fimplicité de ses bains, & de sa maison de campagne, nous laisse à juger de ce qu'il étoit dans le camp, & à la tête des troupes.

C'est en menant de la sorte une vie

<sup>्</sup>व A'gxleur , iz sierles , हो | dereraptives. Polyb. १९३६ व गर्ने केवार्थन महों गर्ने महाराज्या

ET DE SCIPION. sobre & frugale, que les Généraux peuvent remplir cette partie de leur devoir, que Cambyle recommande à Xenoph in son fils Cyrus avec tant de soin, com-cyrop lib. 20 me extrêmement propte à animer les troupes, & à leur faire aimer leurs Chefs, qui est de donner l'exemple · du travail aux foldats, en supportant comme eux, & même plus qu'eux, le froid , le chaud , & la fatigue : ª en quoi, dit-il, la différence fera toujours fort grande entre le Général & le foldat, parce que celui-ci dans le travail n'y fent que le travail & la peine; au lieu que l'autre, exposé en spectacle aux yeux de toute l'armée, y trouve l'honneur & la gloire; motifs qui diminuent beaucoup du poids de la fatigue, & qui la rendent plus

Ce n'est pas que Scipion sût ennemi d'une joie sage & modérée. D'Ite-Live, en parlant de la réception ho-

légére.

a Itaque (emper Afrinenos laborgm leviorem
canus (c eff le fecond Scipione ) Socraticum Xeno
phontem in manilsus habebat : cujus imprimis
landabat illud, quòd diceret cofdem labore, non
ceret cofdem labore, non
cere cofgraves imperaintas, vuò, que commentori & militi ; quòd i fel dabili a pud Africanus

520 CARACTERES D'ANNIEAL notable que lui fit le Rot Philippe, lorsqu'il passa avec son frére par ses Etats pour marcher contre Antiochus, remarque que Scipion y fut très-sensible, & qu'il admira dans le Roi de Macédoine l'esprit, la politesse, les graces dont il sur assaiconner les repas qu'il lui donna: qualités, ajoute Tire-Live, que cet illustre Romain, si grand dans tout le reste, trouvoit estimables, pourvû qu'elles ne dégénérassent point en luxe & en saste.

6. Savoir également emploier la force & la ruse.

Cr que pri Polybe est bien vrai, qu'en fait de guerre la ruse & la finesse peuvent beaucoup plus que la force ouverte, & les desseins déclarés.

C'est ici qu'excelle Annibal. Dans toutes ses actions, dans toutes ses entreprises, dans toutes les batailles qu'il donna, la ruse & la finesse y eutenr Liv. xxii. toujours la plus grande part. La ma-

niére dont il trompa le plus avisé & le plus prudent de tous les chefs, en faisant allumer de la paille aux cornes

erant, virum, ficut ad ria esser, non aversum, cetera egregium, ita à Liv XXXVII. 7.

ET DE SCIPION. de deux mille beufs, pour se tirer d'un mauvais pas où il s'étoit engagé, suffiroit seule pour montrer combien Annibal étoit habile dans la science des stratagemes. Elle n'étoit pas non plus in-connue à Scipion; & ce qu'il fit pour brûler les deux camps des ennemis en

#### Afrique, en est une grande preuve. 7. Ne hazarder jamais sa personne sans nécessité.

Poly BE établit comme une maxime Pag. 603. essentielle & capitale pour un Commandant, que jamais il ne doit exposer sa personne, quand l'action n'est point générale & décisive, & qu'alors même il doit s'éloigner du danger le plus qu'il lui est possible. Il fortifie cette maxime par l'exemple contraire de Marcellus, dont la bravoure téméraire, peu convenable à un Chef de son âge & de son expérience, lui couta la vie, & pensa ruiner l'Empire. C'est à cette occasion qu'il remarque qu'Annibal, qu'on ne soupçonnera pas sans doute de timidité, & d'un trop grand amour de la vie, dans tous les combats qu'il donna, eut toujours soin de mettre sa personne en sureté. Et il fait la même remarque au sujet de Scipion,

Pag. 187.

522 CARACTERES D'ANNIBAL qui dans le siège de Carthagéne sur obligé de payer de sa personne, & de s'exposer au danger, mais qui le sit avec sagesse & circonspection.

Plutarque, dans la comparaison qu'il fait de Pélopidas & de Marcellus dit que la blessure ou la mort d'un' Général ne doit pas être simplement un accident, mais un moien qui contribue au fuccès, & qui influe dans la victoire & le falut de l'armée : d malles . άλλα πράξις; & il regrette que les deux grands hommes dont il parle, aient sacrifié à leur valeur toutes les autres vertus, en prodiguant sans nécessité leur fang & leur vie, & qu'ils foient morts pour eux-mêmes, & non pour la patrie, à laquelle les Généraux sont comptables de leur mort, aussi bien, que de leur vie.

## 8. Art & habileté dans les combats.

IL FAUDROIT être du métier, pour faire remarquer dans les différens combats qu'ont donné Annibal & Scipion leur habileté, leur adresse, leur préfence d'esprit, leur attention à prositer de tous les mouvemens de l'ennemi, de toutes les occasions subites que le hazard présente, de toutes les cir-

ET DE SCIPION.

constances du tems & du lieu, en un mot de tout ce qui peut contribuer à la victoire. Je comprens bien qu'un homme de guerre doit prendre un grand plaisir à lire dans les bons Auteurs la description de ces fameuses batailles qui ont décidé du fort de l'univers, aussi bien que de la réputation des anciens Capitaines, & que c'est un grand moien de se perfectionner dans la science militaire, que d'étudier sous de tels maîtres, & de se mettre en état de profiter autant de leurs fautes, que de leurs bonnes qualités. Mais de telles réflexions passent mes forces, & ne me conviennent point.

9. Avoir le talent de la parole, & favoir manier adroitement les esprits.

JE METS cette qualité parmi les vertus guerriéres, parce qu'un Général doit l'être en tout, & que pour en remplir les fonctions, la langue, aussi bien que la tête & la main, est souvent pour lui un instrument nécessaire. C'est une des choses qu'Annibal estimoit le plus dans Pyrrhus: artem etiam conci- Liv. XXXV. liandi sibi homines miram habuisse; & il 14. mettoit ce talent de pair avec la par-

faite connoissance de l'art militaire,

524 CARACTERES D'ANNIEAL par laquelle Pyrrhus se distinguoit le plus.

A juger de nos deux Capitaines par les harangues que les historiens nous en ont laissées, ils excelloient tous deux dans le talent de la parole : mais je rre fai fi ces Historiens ne leur ont pas un peu prété de leur éloquence. Quelques reparries forr ingénieuses d'Annibal, que l'Histoire nous à conservées, montrent qu'il avoit un fond d'esprit excellent, & que la nature seule auroit pu faire en lui ce que l'art & l'étude font dans les autres. Mais « Cornelius Nepos nous apprend qu'il avoit des Lettres, & qu'il avoit même composé des ouvrages en Grec. Pour Scipion, il avoit l'esprit plus cultivé; & quoique son siécle ne fût pas encore aussi poli que celui du fecond Scipion, furnommé l'Africain comme lui, fon intime liaison avec le poéte Ennius, avec qui il voulut avoir un tombeau commun, fait juger qu'il ne manquoit pas de goût pour les belles lettres. Quoi qu'il

Lib. 24. n. en foit, Tite-Live remarque que, lorfqu'il fut arrivé en Espagne pour y com-

a Arque hic tantus vir , chis libri funt graco fertantique bellis diftricus , imone confecti. Corn. Nep. non nihil temporis tribuit in Annis. cap. 13. Littetis. Namque aliquot

mander les troupes, dans la premiére audience qu'il donna aux Députés de la province, il parla avec un certain air de grandeur qui attire le respect, & en même tems avec un air simple & naturel qui persuade & qui inspire la confiance, de forte que fans laisser échaper aucune parole qui ressentît le moins du monde la hauteur, il gagna d'abord tous les esprits, & s'acquit une estime & une admiration universelle. Dans une autre occasion, où Scipion Lib. 28. 11. fe trouva avec Afdrubal chez Syphax 18. pour traiter d'affaires, le même Historien observe que Scipion savoit manier les esprits, & les tourner comme il lui plaisoit avec tant de dextérité, qu'il charma également son hôte & son ennemi par la force & par les attraits de son éloquence. Et le Carthaginois avoua depuis, que cet entretien particulier lui avoit donné une plus haute idée de Scipion, que ses victoires & ses conquêres; & qu'il ne doutoit point que Syphax & son roiaume ne fussent déja au pouvoir des Romains, tant Scipion avoit d'art & d'habileté pour gagner les esprits. Un seul fait comme celui-ci marque affez combien il importe aux personnes destinées à la pro-

fession des armes, de cultiver avec foin le talent de la parole: & il est difficile de comprendre comment des Officiers, qui d'ailleurs peuvent avoir de grands talens pour la guerre, paroisfent quelquesois avoir honte de savoir quelque chose au delà de leur métier.

#### Conclusion.

IL S'AGIROIT maintenant de décider entre Annibal & Scipion pour ce quiregarde les qualités militaires: mais une telle décision n'est point de mon ressort. J'entens dire qu'au jugement des bons connoisseurs, Annibal est le Capitaine le plus consommé qu'on ait vû dans la science de la guerre. C'est à son école en effet que les Romains se font perfectionnés, après avoit fait leur premier apprentissage contre Pyrrhus. Jamais Général, il faut l'avouer, ne fut mieux ni profiter de l'avantage du terrain pour ranger une armée en bataille, ni mettre ses troupes à l'usage où elles étoient les plus propres, ni dresser une embuscade, ni trouver des ressources dans ses disgraces, ni maintenir la discipline parmi tant de nations différentes. Il tiroit de lui feul la fubsistance & la solde de ses troupes, la

gemonte de sa Cavalerie, les recrues de son Infanterie, & toutes les munitions nécessaires pour soutenir une grosse guerre dans un pays éloigné, contre de puissans ennemis, pendant l'espace de seize années consécutives, & malgré une puissante faction domestique qui lui resusoit tout, & le traversoit en rout. Voila certainement ce qu'on apparent les parties de seize années consécutives de la consecutive de

pelle un grand Général.

J'avoue aussi, qu'à faire une juste. comparaison du dessein d'Annibal, & de celui de Scipion, on doit convenir que le dessein d'Annibal étoit plus hardi, plus hazardeux, plus difficile, plus destirué de ressources. Il lui faloit traverser les Gaules, qu'il devoit regarder comme ennemies; passer les Alpes, qui auroient paru insurmontables à tout autre; établir le théatre de la guerre au milieu du pays ennemi, & dans le fein même de l'Italie, où il n'avoit ni places, ni magafins, ni fecours assuré, ni espérance de retraite. Ajourez à cela qu'il attaquoit les Romains dans le tems de leur plus grande vigueur, lorsque leurs troupes toutes fraîches, encore fiéres & animées par le succès de la guerre précédente, étoient pleines de courage & de con-

528 CARACTERES D'ANNIBAL fiance. Pour Scipion, il n'avoit qu'un court trajet à faire de Sicile en Afrique. Il avoit une puissante flote, & il étoit maître de la mer. Il conservoit une communication libre avec la Sicile, d'où il tiroit à point nommé toutes les munitions de guerre & de bouche. Il attaquoit les Carthaginois sur la fin d'une guerre, où ils avoient fait de grandes pertes, où leur puissance panchoit déja vers son déclin, & où ils commençoient à être épuisés d'argent, d'hommes, & de courage. L'Espagne, la Sardaigne, la Sicile leur avoient été enlevées, & ils n'y pouvoient plus faire de diversions contre les Romains. L'armée d'Afdrubal venoit d'être taillée en piéces : celle d'Annibal étoit extrêmement affoiblie par plusieurs échecs, & par une disette presque générale de toutes choses. Toutes ces circonstances paroissent donner un grand avantage à Annibal au dessus de

Scipion.

Mais deux difficultés m'arrétent:
l'une tirée des Chefs qu'il a vaincus,
l'autre des fautes qu'il a commifes.

Ne peut-on pas dire que ces fameufes victoires, qui ont rendu si célébre le nom d'Annibal, il les a dûes autant ET DE SCIPION. 529 à l'imprudence & à la témérité des Généraux Romains, qu'à fa valeur & de fa fagesse? Quand on lui eur opposé un Fabius, puis un Scipion; le premier l'arréta tout court, & l'autre

le vainquit. On prétend que les deux fautes que commit Annibal : la premiére, en ne marchant pas droit à Rome aussitôt après la Bataille de Cannes, supposé pourtant que c'en soit une ; la seconde, en laissant ses troupes s'amollir & s'énerver à Capoue, doivent beaucoup diminuer de sa réputation. Car ces fautes paroissent à quelque-uns essentielles, décisives, irréparables, & toutes deux opposées à la principale qualité d'un Général, qui est la tête & le jugement. Pour Scipion, je ne fache point que dans tout le tems qu'il a commandé les armées Romaines, on lui ait reproché rien de semblable.

Je nemétonne donc pas de ce qu'Annibal, dans le jugement que l'on dit qu'il porta des Généraux les plus accomplis, s'étant adjugé à lui-même la troisième place après Alexandre & Pyrhus, & Scipiou lui aiant demandé ce qu'il diroit donc s'il l'avoit vaincu, il lui répartit: » Alors je prendrois le

Tome VII.

530 CARACTERES D'ANNIBAL

pas au destins d'Alexandre & de Pyr,

r thus, & de tous les Généraux qui

ont jamais été. « Louange fine &
délicate, & bien flateuse pour Scipion,
qu'elle distinguoit de tous les autres
Capitaines, comme supérieur à tous,
& comme ne devant être mis en comparaison avec aucun!

# S. 2. VERTUS MORALES ET CIVILES.

C'est rei le triomphe de Scipion, dont on vante avec raison la bonté, la douceur, la modération, la générosité, la justice, la chasteré même, & la religion: c'est ici, dis-je, son triomphe, on plutôt celui de la vertu; infiniment présérable à toutes les victoires, les conquêtes, les dignités les plus éclatantes. C'est la belle pensée que nous avons vûe dans Tite-Live, lorsqu'il parle de la délibération du Sénat assemblé, pour décider qui de tous les Romains étoit le plus homme de bien. Haud parya rei judicium Senatum tene.

tiv. XXIX. Haud parve rei judicium Senatum tenebat, qui vir optimus in civitate effet. Veram certè victoriam ejus rei sibi quifque mallet, quàm ulla imperia honoresve suffragio seu Patrum seu plebis delatos, Le Lecteur ne balancera pas beay-

ET DE SCIPION. 5

coup ici en faveur de qui il doit se déclarer, sur tout s'il consulte l'affreux portrait que Tite Live nous a laissé d'Annibal. » De grands vices, zie XXI 4 dit cet Historien, après avoir fait son éloge, » égaloient de si grandes ver-» tus : une cruanté inhumaine, une " perfidie plus que Carthaginoise, » nul égard pour la vérité ni pour ce » qu'il y a de plus saint : nulle crain-» re des dieux, nul respect pour les » fermens, nulle religion. Has tantas viri virtutes ingentia vitia aquabant: inhumana crudelitas, perfidia piusquam Punica, nihil veri, nihil fancti: nullus deûm metus, nullum jusjurandum, nulla

Voila un étrange pottrait. Je ne sai s'il est sidélement tiré d'après nature, & si la prévention n'en a point beaucoup noirci les couleurs. Car en général on peut soupeonner les Romains de n'avoir pas rendu assez de justice à Annibal, & d'en avoir dit beaucoup de mal, parce qu'il leut en a beaucoup fair. Ni Polybe, ni Plutarque, qui a souvent occasion de parler d'Annibal, ne lui donnent les vices horribles que Tite-Live lui impute. Les faits même raportés par Tite-Live

religio.

532 CARACTERES D'ANNIBAL

démentent son portrait. Pour ne par-\*Nulle crain let que de ce seul défant, \* nullus deûm nulle reli: metus, nulla religio, il y a preuve du gion, contraire. Avant que de partir d'Espa-

gne, il fe transporte jusqu'à Cadix pour s'acquitter des vœux qu'il a faits à Hercule; & il lui en fait de nou-

veaux, si ce dieu favorise son entreprise. Annibal Gades profectus, Herculi vota exolvit, novisque se obligat votis, si cetera prosperè evenissent. Est-ce là la démarche d'un homme sans religion & fans dieu ? Qu'est-ce qui l'obligeoit de quitter son armée, pour entreprendre un si long pélerinage? Si c'étoit hypocrisse, pour imposer à des peu-ples superstitieux, il y auroit eu plus de gain pour lui à prendre ce masque de religion à la vûe de toutes ses troupes assemblées, & d'imiter les cérémomies religientes que pratiquoient les Ro-mains dans les lustrations de leurs

Ibid 12. armées. Bientôt après Annibal a une vision, qu'il croit lui venir de la part des dieux qui lui annoncent l'avenir, & le succès de son entreprise. Il passa plusieurs années près du riche temple - de Junon Lacinias & non seulement il n'en enleva rien dans les plus pref-

fans besoins de son armée, mais il en

ET DE SCIPION. prit tant de soin, quoiqu'il fût hors de la ville, que jamais aucun de ses foldats n'en tira rien furtivement : & lui-même avant que de partir d'Ita-Liv. XXVIII. lie, y laissa un superbe monument. 46. C'étoir reconnoitre bien clairement 16. xxvi. la puissance de la divinité, que de dé- ::clarer, comme il fit, que les dieux lui ôtoient tantôt la pensée, tantôt le pouvoir de prendre Rome. Dans le Liv. XXIII. traité qu'il fait avec Philippe, \* après 33 polyberaavoir attesté ses dieux, il marque clai-porte cette rement que c'est de leur protection circonstance. qu'il attend tout le fuccès de fes armes. Et enfin, en mourant, il invoque tous Li. XXXIXles dieux vengeurs de l'hospitalité. 13. Tous ces faits, & plusieurs autres, détruisent absolument le crime d'irréligion dont Tite-Live le charge. Il en est de même de ses parjures & de ses infidélités dans les traités. Je ne fache pas qu'il en ait violé aucun, quoique cela foit arrivé aux Carthaginois, mais fans sa participation. Quoi qu'il en soit, je ne ferai point ici le paralléle de ces deux Capitaines, par raport aux vertus civiles & morales. Je me contenterai d'en raporter quelques unes de celles qui ont le plus brillé dans Scipion.

### 534 CARACTERES D'ANNIBAL

#### 1. Générosité, libéralité.

C'est-la la vertu des grandes ames, comme l'amour de l'argent est le vice des ames basses & sans honneur. Scipion connoissoit le véritable prix de l'argent, qui est de s'en faire des amis, & d'acheter des hommes. Les largesses qu'il sut faire à propos, les rançons qu'il rendit générensement à ceux qui venoient racheter leurs enfans ou leurs proches , lui gagnérent presque autant de peuples, que ses victoires. Il entroit par là dans les vûes & dans le caractère du Peuple Romain, qui aimoit mieux, comme Scipion le dit lui-même, s'attacher les hommes par les bienfaits que par la crain-Ilv. XXVI. te: qui beneficio quam metu obligare homines malit.

### 2. Bonté, douceur.

ON NE PEUT pas faire du bien à tous; mais on peut témoigner de la bonré à tous. C'est une monnoie dont plusieurs se contentent, & qui n'épuise point les trésors du Général.

. Scipion avoit un talent merveilleux pour se concilier les esprits, & pour ET DE SCIPION.

gagner les cœurs, par des manières douces, honnêres, prévenantes.

Il traitoit les Officiers avec politesse, faisoit valoir leurs services, relevoit leurs belles actions, les combloit de présens ou de louanges, & en usoit ainsi avec ceux-là même qui auroient pu exciter en lui quelque mouvement de jalousie, s'il en eût été capable. Il tint toujours auprès de lui avec honneur Marcius, ce célébre Officier, qui après la mort de son pére & de son oncle, avoit maintenu les affaires d'Efpagne, montrant par là, dit l'Historien, combien il étoit éloigné de craindre que quelqu'un ne lui fit ombrage: ut facile appareret nihil minus quam ve- Liv. XXVL reri , ne quis obstaret gloria sua.

Il savoit assaisonner les réprimandes mêmes d'un air de bonté & de cordialité, qui les rendoit aimables. Celle qu'il fur obligé de faire à Masinissa, nia xxx. qui avenglé par sa passion, avoit épousé 14. Sophonisbe, l'ennemie déclarée du Peuple Romain, est un modéle achevé de la manière dont on doit se conduire & parler dans des conjonctures aussi délicates. On y voit emploiées toutes les finesses de l'éloquence, toutes les précautions de la prudence & de la

536 CARACTERES D'ANNIBAL fagesse, tous les ménagemens de l'ami-

tié, toute la dignité & la noblesse du commandement sans aucun air de fierté.

Sa bonté éclatoit jusques dans les châtimens. Il ne les emploia qu'une fois, & bien malgré lui. Ce fut dans la fédition de Sucrone, qui demandoit nécessairement qu'on en fît un exemple. 2 .. Il avoit cru, dit-il, s'arracher » à lui-même ses propres entrailles, » lorsqu'il se vit obligé d'expier par la » mort de trente hommes la faute de » huit mille. « Il est remarquable que Scipion ici ne se fert pas de ces mots, feelus, crimen, facinus, mais du mot noxa, qui est beaucoup plus doux, & signifie une faute. Encore n'ose-t-il décider si c'est une faute; & il laisse la siberté de penser que ce n'a été qu'une imprudence & une légéreté : octo millium seu imprudentiam, seu noxam.

Il estimoit infiniment plus de contribuer à la confervation d'un seul citoien, que de faire mourir mille ennemis. L'apirolin remarque que l'Empereur Antoninus Pius répétoit soupereur Antoninus Pius répétoit sou-

a Tum fe haud fecus millium feu improlentua , cum gemitu & lacrynis triguta honinamcapitbus crpisife edo pionis fententiam fie-

ET DE SCIPION. 537 Vent cette maxime de Scipion, & la mettoit en pratique.

### 3. Justice.

L'exercice de cette vertu est proprement la fonction de ceux qui sont constitués en dignité & en autorité. C'est par elle que Scipion rendit la domination Romaine si douce & si agréable aux Alliés & aux nations conquia fes, & qu'il se fit lui-même aimer si tendrement par les peuples, qui le regardoient comme seur protecteur & leur pére. Il faloit qu'il eut un grand zêle pour la justice, puisqu'il se piqua de la rendre aux ennemis même, après une action qui les en rendoit tout-àfait indignes. Les Carthaginois, pendant une tréve qu'on avoit accordée à leurs instantes priéres, prirent & pillérent au sû & par l'ordre de la République, quelques vaisseaux Romains qui s'étoient mis en mer : & pour mettre le comble à l'infulte, les Ambassadeurs qu'on avoit envoiés à Carthage pour en porter les plaintes, furent attaqués à leur retour, & presque pris

quentahat, qua illo dite- hostes occidere. Capitol. bat, malle se manni ci- cap. 9."
vem servare, quam mille

par Afdrubal. Les Ambassade Carthage qui revenoient de Rome, étoient
tombés entre les mains de Scipion.
On le pressoir d'user du droit de représailles. <sup>2</sup> » Non, dit-il. Quoique
» les Carthaginois aient violé non-seu» lement la foi de la tréve, mais en» core le droit des gens dans la per» sonne de nos Ambassadeurs, je ne
» traiterai point les leurs d'une ma» niere qui soit indigne, ou des prin» cipes de la grandeur Romaine, ou
» des régles de la modération que j'ai
» toujours suivies jusqu'ici.

#### 4. Grandeur d'ame.

ELLE éclatoit dans toutes les actions, & presque dans toutes les paroles de Scipion. Mais les peuples d'Espagneen surent sur tout stapés, lorsqu'il resus le nom de Roi qu'ils lui offroient, charmés de sa valeur & de se générosité. È lls sentirent, dit Tite-Live, qu'elle grandeur d'ame il y avoit

a Eth non induciarum effe. Lib. 30. n. 25. modò fides à Carthaginienfous, fed etiam jus i magnitudiem animi, gentiam in legaris violatum effer y atmen fe nibil alii mortale finperent, ju ne inflitutie populi Roestanti nec fus moribus nantis. Lib. 27. n. 29. indigaum in iis facturum

a regarder ainsi aves mépris & dédain un titre, oui est l'obiet de l'admira-

un titre, qui est l'objet de l'admiration & des desirs du reste des mortels.

C'est avec ce même air de grandeur, qu'étant obligé de se désendre devant le peuple, il parla si noblement de ses services & de se sexploits; & qu'au lieu de faire une timide apologie de sa conduite, il marcha vers le Capitole, suivi de tout le Peuple, pour y remercier les dieux des victoires qu'ils lui avoient fait remporter.

#### 5. Chasteté.

A PEINE pouvons nous comprendre qu'un payen air porté l'amour de cette vertu, aussi loin que l'a fait Scipion. L'histoire de cette jeune Princesse d'une si rare beauté, qui stut gardée chez lui comme elle l'auroit été dans la maison de son pére, est connue de tout le monde. Je l'ai raportée assez au long, aussi bien que le beau discours qu'il tint à Massinssa fur la même matiére.

## 6. Religion.

J'AI SOUVENT cité le célébre entretien de Cambyse roi de Perse, avec son fils Cyrus, que l'on regarde avec Z vi

and the control

540 CARACTERES D'ANNIBAL raison comme un abrégé des plus utiles leçons qu'on puisse donner à quiconque doit commander les armées, ou être emploié au gouvernement. Cet excellent discours commence & finit par ce qui regarde la religion, comme si tous les autres avis sans celui-là devoient être inutiles. Cambyfe recommande à fon fils avant tout & fur tout de s'acquitter religieusement de tous les devoirs que la Divinité exige des hommes: de ne former jamais aucune entreprise petite ou grande, sans confulter les dieux : de commencer toutes fes actions par implorer leur secours. & de les faire suivre par des actions de graces; tous bon succès venant de leur protection, qui n'est due à personne, & devant par conséquent leur être raporté. C'est en effet ce que Cyrus pratiqua toujours très-exactement; & il avoue lui-même dans l'entretien dont ceci est tiré, qu'il part pour sa première campagne plein de confiance dans la bonté des dieux, parce qu'il peut se rendre à lui-même ce témoignage, qu'il

n'a jamais négligé leur culte. Je ne fai si notre Scipion avoit lu la Cytopédie, comme cela est certain du second, qui en faisoit son étude

ET DE SCIPION. ordinaire: mais il est visible qu'il a imité en tout Cyrus, & sur tout dans le culte religieux. Depuis qu'il eut Liv. XXVI. pris la robe virile, c'est à dire depuis 19. l'âge de dix-sept ans, il ne commença jamais aucune affaire, soit publique, foit particulière, sans avoir auparavant été au Gapitole, pour implorer le secours de Jupiter. On voit dans 16. XXIX. Tite-Live la priére solennelle qu'il fit 274 aux dieux en partant de Sicile pour l'Afrique : & le même Historien ne manque pas de faire remarquer qu'aufsitôt après la prise de Carthagéne, il remercia publiquement les dieux de l'heureux fuccès de cette entreprise: Postero die , militibus navalibus que sociis 16. XXVI. convocatis, primum diis immortalibus 48.

Il ne s'agit pas ici d'examiner quelle étoit cette religion, ou de Cyrus, ou de Scipion. On fait bien qu'elle ne pouvoit être que fausse. Mais l'exemple qu'il donne à tous les Commandans & à tous les hommes, de commencer & de terminer toutes leurs actions par la priére & par l'action de graces, n'en est que plus fort. Car que n'auroient-ils point dit & fait, s'ils

laudesque & grates egit.

542 CARACT. D'ANNIB. ET DI SCIP. avoient été comme nous éclairés des lumiéres de la vraie religion, & s'ils avoient eu le bonheur de connoitre le véritable Dieu? Après de tels exemples, quelle honte feroirce pour des Généraux Chrétiens, de n'ofer paroirte auffi religieux que ces anciens Capitaines du paganisme!





# LIVRE VINGT-CINQUIÉME



E GRAND OBJET qui occupera notre Histoire pendant les dix ou douze années suivantes, c'est la guerre

des Romains contre Perfée dernier Roi de Macédoine, laquelle se termine par la ruine de ce Roiaume, & la fin de la puissance Macédonienne. Cet événement est mélé dans Tite-Live de quelques légéres expéditions dans l'Espagne, l'Istrie, la Ligurie, la Sardaigne, la Corfe, & quelques autres provinces. Je traiterai d'abord de ces expéditions séparément, & de la manière la plus fuccincte qu'il me fera possible, fans pourtant rien omettre de ce qui me paroitra digne d'attention. J'en userai de même à l'égard des affaires qui concernent en particulier l'intérieur & la police de Rome. De cette forte, la guerre de Macédoine, n'étant point intertompne par des événemens étrangers, pourra être exposée avec plus d'ordre & de clarid...

### Affaires d'Espagne.

An. R. (73. L. Postumius & Ti. Sempronius Ar. J.C. 173 Profiéteurs partagérent entre eux la donnée. Celtibérie, & chacun de leur côté ils Liv. XI. gagnérent plusieurs batailles, & prirent un grand nombre de villes. Ils reçutent dans la suite l'un & l'autre

reçurent dans la luite l'un & l'autr l'honneur du Triomphe.

I nonneur au 1 riompne.

AN. R. 178. Cinq ans après les Celtibériens, AV J.C. 174. que Sempronius, paroiffoit avoir encus de nou-tiérement domtés, se révokérent avec veau. Liv. XLL, beaucoup d'insolence, & osérent mê-

Tiv. XLL Déaucoup d'infolènce, & olérent mèat.

me attaquer le camp des Romains;
où ils jettérent d'abord le trouble :
mais ils furent bientôt repouffés vigoureusement. Il y eut de leur part
dans le combat quinze mille hommes

tués, ou faits prisonniers.

Ar. J. C. 77:
Treuble ap parmi les Celtibériens par un soldat paisié che lecfanatique, qui prérendoir avoir reçu Chibériens, du ciel une javeline d'argent, & qui Jiv. XLIII. Vouloit assassine le Préceut, fut appaié pa la mort du coupable qui fut tué sur le champ; & pai le sage, mo-

GUERRE D'ISTRIE. 545 dération qu'emploia le Préteur pour ramener les peuples à leur devoir.

#### Guerre d'Istrie.

L'Istrie est une province d'Ita-An. R. 574. lie dans l'Etat de Venise: dont les vil. Av. J. C.; s'. L'armée du les principales sont, Polla, appellée Consul Manaussi Pietas Julia; Parentium, les , après avoir été de Parenço; Tergeste, 7 rriesse, qui en faisoit anciennement partie.

Le Consul Manlius avoit eu pour une victoire fon département la Gaule. Ne trou-considérable. vant point dans cette province de ma- 1-6. riére à mériter le Triomphe auquel il aspiroit, il saisit avec joie l'occasion qui se présenta de faire la guerre aux Istriens. Outre le secours qu'ils avoient autrefois accordé aux Etoliens contre les armées de la République, ils venoient tout récemment de faire sur les Alliés de Rome quelques courses, qui avoient abouti au pillage, dont cette nation étoit très-avide. Manlius, sans avoir pris ordre du Sénat, partit d'Aquilée où il étoit, pour aller attaquer ces peuples. La République avoit sur cette mer une escadre pour en défendre les côtes. Le Conful en envoia une partie dans le port le plus proche des confins de l'Istrie, avec des barques

546 GUERRE D'ISTRIE.

Av. R. 174-chargées de provisions. Il se rendit Av. J.C. 178 lui-même par terre au même endroit, & campa à cinq milles de la mer. Pour assurer les convois, & soutenir les fourageurs, il plaça plusieurs corps de troupes autour de son camp. Celui qui étoit du côté de l'Istrie entre la mer & le camp, avoit ordre de ne point abandonner ce poste. C'étoit une cohorte levée à la hâte dans la colonie de Plaisance, qu'il avoit fortissée de

quelques autres troupes.

Les Istriens avoient suivi l'armée ennemie par des chemins de traverse sans en être vûs, épiant l'occasion de. l'attaquer avec avantage. Aiant reconnu que les corps de garde qui environnoient le camp étoient peu nombreux, & gardoient peu d'ordre, ils vinrent fondre sur la cohorte de Plaisance. Un brouillard qui s'étoit élevé le matin couvrit leur marche : mais s'étant à moitié dissipé aux premiers raions du foleil, il saissa paroitre une lumiére fombre, qui, grossiffant les objets, présentoit aux yeux des Romains l'apparence d'une armée beaucoup plus nombreuse que n'étoit réellement celle des ennemis. Les soldats effraiés s'enfuirent dans le camp,

GUERRE D'ISTRIE. 547 où ils causérent encore plus de ter-An. R. 574; reur qu'ils n'en avoient eux mêmes

apporté. Les cris que l'on jette aux portes, l'obscurité qui augmente encore le tumulte, l'agitation des soldats qui en courant chacun de leur côté s'embarrassent & tombent les uns sur les autres, tout rela fait craindre aux plus éloignés que les ennemis ne foient entrés dans les retranchemens. Une voix poussée au hazard exhorte les troupes à courir du côté de la mer. Comme si c'eût été le signal du départ, d'abord un petit nombre de soldats la plupart sans armes prennent le chemin du port : un plus grand nombre les imite : & enfin toutes les troupes les suivent, jusqu'au Consul lui-même, qui avoit inutilement emploié pour les retenir, son autorité, ses ordres, & même ses priéres. Il ne resta que le feul M. Licinius Strabon Tribun Légionaire, avec environ cinq ou fix cens hommes.

Les ennemis étant entrés dans les lignes, le jettérent sur cet Officier qui rangeoit ses gens en bataille. Le combat sur sanglant, & ne finit que quand le Tribun eut été tué avec tous les siens. Les Istriens ayant trouvé dans

AN. R. 174 le camp une grande abondance de Av.J.C. 175. toutes dortes de provisions, leur Roi, nommé Epulon, se mit à table, &

toutes sottes de provisions, leur Roi, nommé Epulon, se mit à table, & tommença à faire bonne chére. Tous ceux qui l'accompagnoient quittant leurs armes, en firent autant sans songer aux ennemis. Comme ils n'avoient pas coutuine de trouver des mets ni si choiss, ni si abondans, ils se remplirent de vin & de viandes avec

una extrême avidité.

Les Romains étoient alors dans une situation bien différente. La consternation tégnoit parmi eux fur mer & sur terre. Les marins détendent leurs tentes, & portent au plus vîte dans leurs vaisseaux les vivres & les autres munitions qui étoient exposés sur le rivage. Les foldats de terre pleins d'effroi se jettent dans les esquifs & tâchent de gagner la mer. Les Pilotes & matelots, craignant que leurs bãtimens ne foient trop charges, s'empressent les uns à repousser la foule qui se présente pour s'y réfugier, les autres à éloigner les vaisseaux du rivage, & les faire avancer en pleine mer. De là naît entre les soldats & la chiourme un combat qui ne se passe pas sans blessure & sans effusion de

GUERRE D'ISTRIE. 549 fang; jufqu'à ce qu'enfin, par l'ordre An. R. 174 du Conful, la flote s'éloigne du bord, Av. J. C. 178.

& gagne le large.

L'armée Romaine entiére feroit devenue la proie des ennemis, s'ils avoient fû ce que c'étoit que faire la guerre. Le Conful, mettant à profit leur ignorance, rassembla ce qui lui restoit de troupes, après les avoir fait revenir des différens lieux où la fuite les avoit difperfées. Sans perdre de tems, il les méne au camp. Le peu d'Istriens qui n'étoient pas encore ivres, prennent la fuite : les autres passent du sommeil à la mort. Les Romains recouvrérent tout ce qu'ils avoient laissé dans leur camp, à l'exception du vin & des viandes que les barbares avoient consumées. Il fut tué environ huit mille Istriens. Leur Roi s'enfuit plus d'amoitié ivre, à l'aide d'un cheval sur lequel les siens le jettérent, après l'avoir tiré de table à la hâte. La perte des Romains ne fut pas considérable.

La nouvelle de la déroute de l'armée Consulaire étant parvenue jusqu'à Rome, y causa une grande allarme. Comme la renommée grossit toujours les objets, sur tout pour le mal, on crut l'armée entiérement défaite. On 550 GUERRE D'ISTRIE

Aw. R. 174 feva de nouvelles troupes avec une Av.J.G. 178 promitude extraordinaire. On donna différens ordres pour envoier de différens côtés des fecours au Conful. Junius fon Collégue passa de la Ligurie dans la Gaule. Mais il apprit en chemin que l'armée Romaine étoit en sureté, & que les Istriens s'étoient retirés, Il dépécha sur le champ un courier à Rome pour y porter cette bonne nouvelle, qui délivra les esprits d'une grande inquiétude. Les deux Consuls retournérent à Aquilée, pour y mettre les troupes en quartier d'hiver.

N. R. 175.
V.J.C. 177.

C. CLAUDIUS PULCHER.
TI. SEMPRONIUS GRACCHUS.

Dès que l'hiver fut fini, les deux Consuls de l'année précédente, Manius & Junius, firent entrer leurs troupes dans le pays des lstriens, & y mirent tout à feu & à sang. Ceux-ci aiant armé toute leur Jeunesse, hazardérent un combat, où il en fut tué environ quatre mille. Ils se retirérent dans leurs villes & dans leurs bourgs, d'où ils envoiérent demander la paix aux Généraux Romains, puis leur fournirent les orages qu'on avoit exigé d'eux.

Guerre d'Istrie. 551

Lorsque ces nouvelles eurent été an-Am. R. 574. noncées à Rome par les lettres des Pro Av. J.C. 177. consuls, le Conful C. Claudius, à qui lett du noulle confuls, le Conful C. Claudius, à qui lett du noulle croit échue pour son départe. veu Conful ment, craignit que ces bons succès ne proconsuls, lui ôtassent l'occasion de se signales. LiwXLL 178.

Il partit donc brusquement de Rome pendant la nuit, sans avoir fait dans le Capitole les vœux accoutumés, sans se faire accompagner de ses Licteurs, & n'aiant averti de son dellein que son Collégue. Arrivé avec précipitation dans sa province, il s'y conduisit avec encore plus de témérité qu'il n'y étoit venu. Car, après avoir assemblé l'armée, il commença par déclamer en termes violens contre la lâcheté avec laquelle Manlius avoit abandonné fon camp : en quoi il choquoit tous les soldats, qui les premiers avoient pris la fuite. Il reprocha enfuite à Junius de s'être rendu complice de la mauvaife conduite de fon Collégue, en se joignant à lui. Enfin il termina ses invectives par les ordres qu'il leur donna à l'un & à l'autre de fortir fur le champ de la province.

Ils lui répondirent, que s'il avoit prononcé dans le Capitole les vœux folennels pour le falut de l'Empire, s'il 512 GUERRE D'ISTRIE.

AN. R. 175-étoit forti de la ville révétu de sa cotte Av. J.C. 177. d'armes, & précédé de ses Licteurs, comme la coutume & les Loix l'exigeoient, ils ne feroient point difficulté de lui obéir. Mais que jusqu'à ce qu'il eût satisfait à ces obligations, ils ne pouvoient reconnoitre en lui l'autorité consulaire. Cette réponse mit le Consul en fureur. Il fit appeller le Questeur de Manlius, & lui commanda de lui apporter des chaînes, menaçant Julius & Manlius de les envoier à Rome piés & mains liés, s'ils n'obéissoient. Cet Officier ne respecta pas davantage ses ordres. Toute l'armée entourant ses Généraux dont elle prenoit hautement la défense, & ne séparant point leurs intérêts des siens, donnoit la confiance & le courage de méprifer le commandement & les menaces d'un Consul si violent & si déraifonnable.

Claudius, ne pouvant supporter la résistance qu'on lui opposoit, & les railleries des soldars, (car on ajoutoit l'insulte à la désobéissance) s'en retourna à Aquilée dans le même vaisseau qui l'avoit amené. De là il écrivit à son Collégue d'ordonner aux troupes que l'on avoit dessinées pour l'Istrie de

GUERRE D'ISTRIE. 553 fe rendre à Aquilée, afin que quand il Av. R. 171. feroit arrivé à Rome, & qu'il auroit

prononcé dans le Capitole les vœux accoutumés, rien ne le retînt dans la ville, & qu'il pût fur le champ en fortir revetu des marques du commandement. Son Collégue exécuta le tout ponctuellement, & ordonna aux foldats dont il étoit question de se rendre incessamment à Aquilée. Claudius suivit de près ses lettres, & ne fut pas plutôt arrivé à Rome, qu'aiant assemblé le Peuple pour l'instruire de ce qui s'étoit passé entre lui & les Proconfuls Manlius & Junius, il fit fans différer la cérémonie du Capitole; & dès le troisiéme jour, revétu de la cotte d'armes, & accompagné de ses Licteurs, il s'en retourna dans fa province avec la même précipitation dont il avoit usé auparavant.

Il y avoit déja quelques jours que Claudius Junius & Manlius attaquoient vigou attaque Mérrie, dont reufement la ville de N'éfartie, où lest es habitans principaux des Iftriens & leur Roi fe portent à Epulon lui-même s'étoient enfermés friend Mais, dès que Claudius fut arrivé avec Liv. XLL 11. deux nouvelles Légions, il les congédia ent & les vieilles troupes: & con-

dia eux & les vieilles troupes; & continuant le siège de cette ville, il entre-

Tome VII.

554 GUERRE D'ISTRIE.

Av. J.C. 175. prit de s'en rendre maître par le moien des ouvrages & des machines. Pour cet effet, aiant par un travail de plusieurs jours fait passer dans un nouveau lit le fleuve, qui, coulant le long des murailles, étoit un obstacle à ses assauts. & fournissoit aux assiégés l'eau dont ils avoient besoin, il jetta autant de terreur que de surprise dans l'esprit des barbares, qui se voioient privés d'un secours absolument nécessaire. Mais, par cette extrémité à laquelle il les avoit réduits, il ne put les engager à demander la paix. Plutôt que de se rendre, ces furieux prirent le parti de tuer leurs femmes & leurs enfans; & pour offrir aux assiégeans un spectacle qui leur fît connoître de quoi ils étoient capables, après les avoir égorgés à leurs yeux, ils jettoient leurs cadavres du haut des murailles dans leur camp. Pendant que les barbares étoient occupés à ces affreuses exécutions, sans que les cris des femmes & des enfans fissent aucune impression fur leurs cœurs, les Romains escaladérent la muraille, & entrérent dans la ville. Dès que le Roi jugea par les cris de ceux qui fuioient que la place étoit au pouvoir des ennemis, pour

GUERRE D'ISTRIE. ne point tomber vivant entre les mains An. R. 575. des vainqueurs, il se perça de son épée. Tout le reste fut tué ou pris. Le Con- entiérement ful prir encore de force deux villes,

Av. J.C. 177. L'Istrie oft foumife.

& les rafa. Il trouva plus de butin qu'il n'en avoit espéré d'une nation si pauvre, & l'abandonna tout entier aux foldats. Il vendit à l'encan cinq mille prisonniers, fit battre de verges & décapiter les auteurs de la guerre. L'Istrie, par la mort de fon Roi & la ruine de trois villes, rentra dans sa premiére tranquillité, & tous les peuples, donnant des otages aux Romains, se soumirent à leur domination. On ordonna des actions de graces à Rome pour ces heureux fuccès.

### Expéditions en Ligurie.

DEUX ANS avant ce que nous venons An. R. 175. de rapporter, la Ligurie avoit été don- Av. J.C. 179. née pour département aux deux Con-vaincus par fuls Q. Fulvius & L. Manlius. Le pre- Fulvius Liv. XL. 5 1. mier aiant vaincu les ennemis, les fit descendre dans les plaines pour s'y établir, & mit des troupes sur les montagnes pour s'assurer de ces postes. Son Collégue L. Manlius ne fit rien de confidérable. Des Gaulois d'au-delà des Alpes étant passés dans ce tems-là Aaij

556 Expeditions en Ligurie.

An. R. 173 en Italie au nombre de trois mille fans Av. J.C. 179. faire aucun tort à personne, demandérent au Conful & au Sénat une portion de terre où ils pussent s'établir, & vivre en paix fous la protection & dans la dépendance du Peuple Romain. Le Sénar ordonna aux Gaulois de fortir d'Italie, & au Conful Q. Fulvius de rechercher ceux qui avoient conseillé à cet essain de passer les Alpes, & de les punir.

Les Liguriens délaits par 11. 13.

Av. J.C. 177; L'année fuivante se passa sans qu'il Les Liguriens sût question des Liguriens. Mais l'an 575 Claudius n'eur pas plutôt subju-Claudius. Liv. XLI. gue les Istriens, qu'il reçut ordre du Sénat de conduire ses Légions dans la Ligurie. Il livra un combat aux ennemis, leur tua quinze mille hommes, en prit plus de sept cens, & leur enleva cinquante & un drapeaux. De retour à Rome il triompha de l'Istrie &

de la Ligurie. Ils font vain-

Les Liguriens ne demeurérent pas cus une felongtems tranquilles. Claudius reçut conde fois. Ibid. 14. & ordre de nouveau de marcher con-16. tr'eux. Il les vainquit une seconde fois. Ils se retirérent sur leurs montagnes.

Le Consul Pétilius les y attaqua. Il AN. R. 576. fut tué dans un combat. Les ennemis ne Av. J.C. 176. s'en aperçurent point, & furent encore Expeditions en Ligurie. 957 défaits. Ils perdirent cinquille hommes.

Trois ans après le Consul M. Po-An. R. 5790 pillius combattit les Liguriens près présides de Caryste, dans le territoire des Sta- Liguriens par tiellates, où leurs troupes s'étoient le Conful Poassemblées à l'arrivée des Romains traite fort du-D'abord ils se rinrent rensermés dans rement. les marailles de cette ville : mais s'a-7. percevant que le Conful fe disposoit à l'assièger, ils se rangerent en bataille devant les portes. C'est ce que demandoit Popillius. Le combat dura trois heures, & fut fort sanglant. Les Liguriens laissérent sur la place dix mille hommes: les Romains victorieux en perdirent plus de trois mille. Après cette défaite les Liguriens se rendirent à discrétion, espérant que le Consul ne les traiteroit pas plus rigoureulement qu'avoient fait les Généraux précédens. Mais il leur ôta à tous leurs armes, leur défendit sans doute d'en fabriquer de nouvelles, rafa leur ville, les vendit à l'encan eux & leurs effets, & écrivit au Sénat tout ce qui s'étoit passé dans sa province.

Quand le Préteur A. Atilius, en l'ab- Le sénat fence du Consul, eut fait la lecture condanne la de sa lettre dans le Sénat, il n'y eut Consul. point de Sénateur à qui le procédé du loid. 8. 9.

Consul ne parût atroce & indigne.

558 Expeditions en Ligurie. AN. R. 579. On disoit " que les Statiellates, les » feuls peuples de la Ligurie qui n'a-» voient point porté les armes contre » la République, qui même, en cette » dernière occasion, n'avoient point » été les aggresseurs, & n'avoient fait » que se défendre contre le Consul qui » les attaquoit, méritoient sans doute » quelque ménagement : que néan-" moins, après qu'ils s'étoient soumis » & abandonné à la bonne foi du » Peuple Romain, il avoit exercé sur » eux toutes les cruautés imaginables : » qu'en vendant comme esclaves tant » de milliers d'innocens qui implo-» roient la justice du Peuple Romain, » il avoit laissé un exemple pernicieux

» extrémité, que de se rendre.

Il sur donc ordonné, » que le Conn sul Popillius remettroit les Liguriens
en liberté, en faisant reprendre à
» ceux qui les avoient achetés l'ar» gent qu'il avoit reçu d'eux: qu'il au» roit soin de leur restituer tout ce qui
» pourroit se retrouver de leurs biens:
» qu'il leur seroit permis de fabriquer
» des armes: & qu'ensin le Consul sor-

» qui feroit que dans la Îuite il n'y au » roit point d'ennemis qui n'aimassent
 » mieux combattre jusqu'à la dernière

Expeditions en Lieurie. 559

" tiroir de la province dès qu'il auroir An. R. 579.

" rétabli les Liguriens dans leur preAv.J.G. 175.

"mier état. « La maxime du Sénat étoit que a ce qui rend une victoire illustre, c'est de domter par la force des armes ceux qui résistent, & non de traiter cruellement ceux qui se soumettent.

Le Consul ne se pressa pas d'exécuter des ordres si mortifians pour lui. Il mit sur le champ ses Légions en quartier d'hiver à Pises, & revint à Rome plein de colére & d'indignation. Aiant assemblé le Sénat dans le temple de Bellone, il fit des plaintes améres fur le Décret qui avoit été rendu contre lui, auquel il ne manquoit, disoit-il, que de l'avoir livré aux vaincus : il demanda qu'il fût cassé, & condanna à une amende le Préteur qui l'avoit proposé & prononcé. Il infista beaucoup sur les actions de graces publiques qu'il prétendoir, être dûes aux dieux pour l'heureux fuccès de ses armes. Il ne reçut pour réponse que des reproches aussi vifs qu'il les méritoit, & retourna à son

a Claram victoriam vincendo pugnantes, non faviendo in affiktos, ficticel ceque marque l'irgile; bos.

An. R. 579 armée sans avoir rien obtenu de ce Av. J.C. 1731 qu'il demandoit.

AN. R. 180. C. POPILLIUS LÆNAS. AV. J.C. 172. P. ÆLIUS LIGUR.

La contentation au für les contestations de l'année précédents les contestations de l'année précédents les che réveillétent. Les Sénateurs vouloient Liv, XLII. qu'on remîten délibération l'affaire des Liguriens, & qu'on renouvellât l'Arrêt du Sénat qui avoit été-rendu en leur faveur ; & c'étoit le Consul Elius qui en faisoit la proposition. D'un autre côté, Popillius intercédoit pour son frérre auprès de son Collégue & du Sénat, déclarant qu'il s'opposeroit à tout ce qui seroit décerné contre lui. Il n'eut pas de peine à gagner son Collégue : mais les Sénateurs n'en furent que plus

portés à perfister dans leur sensiment.
Les Consuls ne partoient point pour
leur département, parce qu'ils ne vouloient pas permettre au Sénat, qui le
demandoit avec instance, de délibérer
sur l'affaire de M. Popillius; & que de
son côté le Sénat vouloit la décider,
avant qu'il fût question d'aucune autre.

Cependant M. Popillius se rendit encore plus odieux qu'auparavant, en écrivant au Sénat qu'en qualité de Procon-

Expeditions en Ligurie. ful il avoit livré contre les Liguriens Sta- An. R. 580. tiellates un fecond combat, dans lequel Av.J.C. 172. il leur avoit tué dix mille hommes. Une guerre si injuste avoit engagé tous les autres peuples de la Ligurie à reprendre les armes. Alors les Sénateurs s'élevérent avec force non-seulement contre Popillius absent, qui, contre la justice & le droit des gens, avoit déclaré la guerre à un peuple soumis, & engagé à la révolte une nation qui se tenoit en repos; mais encore contre les Confuls qui négligeoient de se rendre dans leur département.

Deux Tribuns du Peuple, animés commissaire par ce consentement unanime des Sé-le Préteur Linateurs, déclarérent qu'ils condanne-cinius r roient les Confuls à l'amende, s'ils contre Popil. n'alloient pas prendre le commande-lins, & pour ment des armées; & en même tems ils faire, firent lecture dans le Sénat de la Loi Liv. XLib qu'ils avoient dessein de proposer au sujet des Liguriens qui s'étoient rendus à la bonne foi du Consul Popillius. Cette Loi portoit que, s'il se trouvoit quelqu'un des Liguriens Statiellates que Popillius avoit vendus depuis qu'ils s'étoient rendus à lui, qui n'eût pas été remis en liberté avant les Calendes prochaines (le premier jour) du mois

Aav

562 Expeditions en Ligurie.

AN. R. 580. d'Aout, le Sénat, affemblé fous le fer-Av.).C. 1721 ment, nommeroit un Gommiffaire, pour informer contre celui qui fe trouveroit coupable de les avoir frauduleufement réduits en fervitude, & pour lui faire porter la peine de fon inju-

fement réduits en servitude, & pour lui faire porter la peine de son injufitce. Ils proposérent en effet cette Loi avec l'autorité du Sénat. Le Peuple l'accepta avec joie; & en conséquence le Préteur C. Licinius demanda aux Sénateurs qui ils vouloient charger de faire les informations qu'elle ordonnoit; & ils en donnétent la commission à ce

Préteur lui-même.

Les Confuls partirent enfin pour leur département, où ils prirent le commandement de l'armée que leur remit M. Popillius. Mais ce Général n'ofoit encore revenir à Rome, pour n'être pas obligé, odieux comme il étoit actuellement & au Sénat & encore plus au Peuple, de répondre de sa conduite devant un Préteur, qui avoit mis en délibération dans le Sénat la Loi portée pour lui faire son procès. A cette désertion de l'accusé les Tribuns du Peuple oppoférent les menaces d'une autre Loi, qui portoit que s'il n'étoit pas revenu dans la ville avant les Ides (le 13) de Novembre,

Expeditions en Ligurie. 562 le Préteur C. Licinius le jugeroit par An. R. 580. Av. J.C. 172. contumace.

Liv. XLII.

Il falut pour lors nécessairement Popillius de obeir. Il revint donc à Rome. Des me échape au qu'il parut dans le Sénat, le mécon- jugement par tentement général de la Compagnie, Préteur Licirallumé tout de nouveau par sa pré-nius fence, lui attira mille reproches fan- 22. glans suivis d'un Arrêt, qui portoit que ceux des Liguriens qui n'avoient point été ennemis de la République depuis le Confulat de Q. Fulvius & de L. Manlius, seroient remis en liberté par les foins des Préteurs C. Licinius & Cn. Sicinius, & que le Conful C. Popillius, frére de l'accufé, les établiroit au - delà du Pô. Ce réglement rendit la liberté à plusieurs milliers d'hommes, à qui l'on fit passer le Pô pour y cultiver les terres qu'on leur affrgna.

M. Popillius, en vertu de la Loi portée par les Tribuns en faveur des Liguriens, fut obligé de comparoitre comme accufé devant le Préteur . & de se défendre en deux audiences. Son affaire n'ayant point été jugée, elle fut appellée une troisiéme fois. Mais alors le Préteur, gagné par la considération pour le Consul C. Popillius absent, &

564 Expeditions en Ligurie.

AN. R. 180 par les priéres de toute la famille de Av. J.C. 17:0 ces deux fréres, remit le jugement aux Ides (le 15) de Mars, jour où les nouveaux Magistrats devoient entrer en charge, & lui fortir de la sienne pour rentrer dans l'état de particulier. Par là, n'étant plus en place pour juger, il laissoit l'affaire indécise. Tel fut le détour artificieux qui fut pris pour éluder la Loi, & procurer l'impunité à Popillius.

Réflexion Licinius.

Mais est-il donc permis à un Juge fur le procé-d'éluder ainsi l'autorité des Loix, & de soustraire à leur juste sévérité un accufé aussi coupable que celui-ci? Sans parler du mépris insolent qu'il fait d'une compagnie respectable comme l'étoit le Sénat Romain, peut-on envisager de sang froid le malheur d'une infinité de personnes libres condannées sans raison à un dur esclavage, &, ce qui est bien plus horrible, le meurtre de vingt mille hommes innocens tués dans deux batailles que donne ce Conful malgré la défense du Sénat? Quoi! dans a un tel cas , la recommandation , l'amitié, le crédit l'emportent sur les

a Ita bonum publicum, victum. Salluft. in bell; ut in pletique negotiis Jugurch. (olet, privata gtatia de-

Expeditions en Ligurie. vûes du bien public! N'est-ce pas quel-Am. R. 180: quefois une aussi grande prévarica-

tion de renvoier absous un coupable, que de condanner un innocent : puifque c'est ouvrir la porte à la licence, que de laisser le crime impuni? Un Magistrat, dans ses fonctions, se croitil maître de faire rout ce qu'il voudra? Que devient donc cet admirable principe inculqué si fortement par un païen; que : la République, en établissant un Juge, ne lui livre pas absolument son pouvoir ; mais le lui confie comme un dépôt dont elle le rend responsable ? Qu'il doit consulter dans l'exercice de sa charge, non sa propre inclination, mais la régle inviolable de fon devoir? Que, quand même il n'auroit ni Associés ni témoins, il ne doit point se considérer comme seul ; mais envisager autour de lui la loi . la

a EA fapientis Judicis fampferit, non fe putare cogtare ; tanum fibi à populo Romano effe per miffum , quantum commifum & creditum fi, maximique ættimare conmitum & creditum fi, maximique ættimare con-Remain old retention to the control of the control

fapientis, cum illam, ju-n. 1594 dicandi caufa, tabellam

566 Expeditions en Ligurie.

Am. R. 100 religion, l'équité, la bonne foi comme autant d'affesteurs qui jugent avec lui, & qui le jugeront lui-même; & sur tout écouter & respecter la voix secrette de la conscience, que l'on ne peut jamais entiérement étouser? Licinius viole ici toutes ces régles. Je trouve bien soible l'expression de Tite-Live qui qualifie simplement son procédé d'une adresse trompeuse. Ita rogatio de Liguribus arte fallaci elusa est.

## Affaires de Sardaigne & de Corfe.

AN. R. 176. CE QUI se passa dans ces lles est de Av. J. C. 177. peu de conséquence. Deux peuples de Eir. XLI. 6 Sardaigne troublérent la tranquillité qui y régnoit. Le Consul Ti. Sempronius sit marcher ses troupes contre eux, & les désit dans une baraille, où ils perdirent douze mille hommes.

1814. 176. Il leur livra encore plusieurs combats,

Ibid. 17. Il leur livra encore plusieurs combats, & leur tua plus de quinze mille hommes en disférentes actions. Ils se soumirent aux Romains, & leur donnérent des otages. De cette sorte l'Île fur pacisée.

 AFFAIRES DE SARDAIGNE, &c. 567
prifonniers. On leur accorda la paix An. R. 1799
qu'ils demandérent avec instance, &c.
l'on exigea de ces Insulaires deux cens
mille livres pesant de cire, qui valent
156250 de nos livres de Paris. Cette
victoire procura à Cicéreïus l'honneur
du Triomphe.

Affaires arrivées à Rome.

M. Junius Brutus.
A. Manlius Vulso.

An. R. 574. Av.J.C. 178.

Une Vestale qui avoit laissé étein- vestale rudre le feu de Vesta, fut punie du Epit. lib. fouer, selon l'usage.

Dans la clôture du dénombrement Dénombrefait par les Censeurs M. Emilius Lé-ment, pidus & M. Fulvius Nobilior, il se trouva deux cens soixante & treize mille deux cens quarante - quatre ci-

toiens.

C. CLAUDIUS PULCHER.
Ti. SEMPRONIUS GRACCHUS.

Av. J.C. 177.

Les Alliés Latins portérent leurs Plaines des plaintes au Sénat fur un abus qui de-Alliés Latins, et de la Colè de quelvenoit commun parmi eux. La Loi quel autres. permettoit à ceux qui avoient famille, L. XLL. 6, & qui laissoient quelque enfant dans leur patrie, d'aller s'établir à Rome,

AN. R. 1756 & de s'y faire inscrire dans le rôle des Av. J.C. 17. citoiens. Plusieurs, en éludant la Loi par différentes fraudes, abandonnoient leur patrie sans y laisser d'enfans qui pussent les représenter. Les Latins remontrérent que si cet abus continuoit, dans peu d'années leurs villes & leurs campagnes demeureroient défertes, & qu'ils ne pourroient pas fournir à la République le nombre ordinaire de foldats. Les Sammites & les Péligniens représentérent aussi que quatre mille familles d'entr'eux étoient allées s'établir à Frégelles, & que cependant on n'exigeoit pas d'eux un moindre nombre de soldats. Le Sénat trouva les plaintes des Alliés justes & raisonnables, & y remédia, enfaisant observer avec exactitude la Loi portée anciennement fur ce fujer.

AN. R. 577. P. MUCIUS SCEVOLA.
AV. J.C. 275. M. ÆMILIUS LEPIDUS II.

Choix d'on Dans l'élection des Préteurs pour fils du grand l'année fuivante, il arriva une chofe réceur.

Fal. Max.

Fal. Max.

Fal. Max.

Jacob d'être remarquée. Cinq Préteurs Préteurs

Fal. Max.

Jacob d'être rémarquée. Cinq Préteurs

Fal. Max.

Fal. Max.

Jacob d'être rémarquée. Cinq Préteurs

Fal. Max.

Fal. Max.

Jacob d'être rémarquée.

La fixiéme

S.

place étoir disputée, d'un côté par Lucius, ou , felon Valére Maxime, Cr.

Cornelius Scipion fils du grand Sci-

Affaires de Rome. 569 pion l'Africain, & de l'autre par C. An. R. 577. Cicéreïus, qui avoit été Greffier du même Scipion. Croiroit-on que le Peu-

Cicéreïus, qui avoit été Gressier du même Scipion. Croiroit-on que le Peuple pût hésiter un moment à donner la présérence au fils de Scipion? Cependant celui-ci, par sa mauvaise conduite, avoit tellement essacé l'impresion que devoit faire sur les esprits le souvenit du pére, que toutes les Centuries se déclaroient pour Cicéreïus. Mais il sur assez généreux pour ne pouvoir soussirier qu'on sit cer affront au fils de son Mastre, & quittant la robe de Candidat, il lui laissa la place vuide, & lui préta même soncrédit. La charge sur donnée à Scipion, mais Cicéreïus en eut tout l'honneur.

La gloire des péres est un poids pour les enfans, quand ils n'y répondent point par leur mérite, & elle ne sert qu'à mettre leurs vices dans un plus grand jour, & à les rendre, par cet éclat même, plus méprifables. C'est ce qu'é-prouva le Scipion dont il s'agit ici, & qui est le même qui, dans la guerre contre Antiochus, avoir été fait prifonner, & ensuire renvoié par ce Prince à sop pére. Il dégénéra rellement de la vertu de son pére & de ses ancêtres, que ses proches furent obligés, selon

Av. J. C. 177. Valére Maxime, d'emploier leur cré-Av. J. C. 171 dit pour lui faire défendre d'exercer les fonctions de la Préture, & lui ôtérent l'anneau gravé du portrait de fon pére qu'il portoir au doigt, comme deshonorant par sa conduite la mémoire & le nom de ce grand homme.

Scipion eur un autre fils, par qui fut adopté le second Scipion l'Africain. Caton, dans le livre que Cicéron a composé sur la Vieillesse, lui rend un témoignage bien avantageux. Il dit a que sans la foiblesse de sa santé, qui étoit extrême, il auroit pu être une seconde lumiére de Rome, & qu'il ajoutoit à la grandeur d'ame de fon pére l'avantage de l'érudition & du goût pour les belles lettres. En effet, Cicéron dit dans un autre livre, que b quelques discours qu'on avoit de lui? & une histoire écrite en grec d'un stile fort agréable, montrent que si la force du corps eût répondu en lui

a Qulm fuit imbecillus tudinem animi doctrina P. Africiani filius is, qui lherio accederat. De Secta adopsavit (Il parle au medi. 35. opportunit si primis habitus effect distribus valeudine, Quod ni fertus. Indicant cim oratica fiiffer, alterum ille inucule, tum hifteria extitiffer lumen civitatis. quaedam Græca, feripta. Ad patennam enim magni- dioelfilmi. Brut. 77.

AFFAIRES DE ROME. 571 à celle de l'esprit, il autoir pu être An. R. 577-mis au nombre des Orateurs les plus Av. J.C. 175. diserte.

Sp. Postumius Albinus. Q. Mucius Scævola.

Án. R. 578. Av.J.C. 174.

Il y eut cette année à Rome une Grandepeste peste très-violente, qui emporta un à Rome, grand nombre de ciroiens, même des plus illustres. On eut recours aux dieux, suivant la religieuse coutume observée de tout tems à Rome. On leur sit des vœux, & on leur offrit un grand nombre de victimes.

La Censure de Q. Fulvius Flaccus Censure & d'A. Postumius Albinus fut remar-exercée avec quable par la févérité qu'ils exercérent L. XLL. 27. fur neuf des Sénateurs qui furent effacés du rôle de cette Compagnie. Le Scipion dont nous venons de parler étoit de ce nombre. Cette punition ne lui faisoit pas perdre la charge de Préteur. Mais il ne convenoit pas qu'un homme deshonoré publiquement par une note flétrissante, fût employe 3 administrer la Justice; & c'est pour cela que ses proches obrinrent que l'exercice de cette charge lui fût interdit. Plusieurs, parmi les Chevaliers, furent aussi dégradés, & effacés du tableau.

AN. R. 178 Ces mêmes Censeurs se rendirent Av. J. C. 174 aussi fort célébres par un grand nomtrages saits bre d'ouvrages publics qu'ils entrepripar les cen-rent & achevérent. Entre autres, Titeseurs,

Live amarque qu'ils furent les premiers qui firent paver les rues de Rome de grais, qui firent mettre sous les pierres qui formoient les grands chemins hors de Rome du tus & de la terre graveleuse, & qui bordérent ces grands chemins de petites banquettes pour la

commodité des gens de pié.

Ce que Tite-Live décrit ici en peu de mots & affez obscurs, peut être éclairei, ce me semble, par ce que j'ai raporté dans le second tome de cette histoire en parlant de l'Édilité, & que j'ai tité mot à mot du R. P. Montsaucon. On peut consulter l'endroit.

Loi voco. La fin de cette atinée fut célébre nia centrela une nouvelle & importante Loi femmes, au fui regardoit les femmes, & qui excessions, et qui regardoit les femmes, & qui excessions. Cic. in Perc, cita beauconp de. bruit & de mouve-Is 101, & denient dans la ville. Jusqu'ici elles \$260.14, LVL avoient été admisse à toures fortes de fuccessions comme les hommes. Il ar-

f" a Cenfores vias sternen- das , marginandasque , das silice in urbe , glarea | primi omnium locaveextra urbem substornen- lunt. Liv.

AFFAIRES DE ROME. rivoit de là que fouvent le bien des fa-AN. R. 178. milles les plus illustres passoit dans des Av.J.C. 174. maisons étrangéres, ce qui causoit un grand dommage à la République, à qui il importe que des revenus considérables le conservent & se perpétuent dans les grandes familles, pour mettre ceux qui en sont les Chefs en état de foutenir avec honneur l'éclat de leur nom, & les dépenses attachées aux grands emplois. Outre cette premiére raison, il y avoit lieu de craindre que le bien des parriculiers croifsant tous les jours à proportion que la puissance de l'Etat s'augmentoit, si les Dames venoient à s'enrichit considérablement, comme le fexe est naturellement porté à l'ornement & à la parure, ces richesses ne fusient pour elles une occasion de donner dans le luxe & la dépense, & de s'éloigner de l'ancienne pureté de mœurs en s'écartant de l'ancienne simplicité de vie. Pour obvier à ces inconvéniens, Q. Voconius Saxa Tribun du Peuple proposa une Loi qui défendoit à quiconque auroit fait inscrire son nom dans le rôle des citoiens de Rome depuis la Censure d'Aul. Postumius & de Q. Fulvius d'instituer pour heritière aucune

An. R. 178. fille ou femme, & qui defendoit aussi Av. L.C. 174. qu'aucune fille ou femme pût jamais recevoir d'aucune succession au dela de cent mille festerces, (douze mille cinq cens livres. ) Il ajoutoit encore un autre article qui ne regardoit pas particulicrement les femmes. Le premier, qui les excluoit généralement de la fuccession de tout citoien Romain, souffrit de grandes difficultés. Caton, toujours déclaré contre les Dames, âgé pour lors de foixante & cinq ans; parla contre elles en faveur de la Loi avec une grande force de voix & une grande vivacité d'action, & vint à bout de faire passer la Loi.

Les tuilles Le Cenfeur Q. Fulvius Flaccus faide martie, foit bâtir à Rome le remple de la Fortmple de Ju-tune Equestre, pour accomplir le vœu noi Lati-qu'il avoit fait en Espagne dans un font reportes combat contre les Celtibériens. Compar orare du me il avoit l'ambition de le rendre sant professione.

2. XLII. 3. l'édifice de la ville le plus superbe & le plus magnisque, il crut que des tuilles de marbre ne contribueroient pas peu à l'embellir. Dans ce dessein, il s'en alla dans le Brutium, & sit enlever la moirié des tuilles qui couvroient le remplé de Junon Lacinienne. Cette quantité lui parut suffisante

Affaires de Rome. pour couvrir celui qu'il faisoit faire. AN. R. 578. Il avoit des vaisseaux tout prêts pour Av.J.C. 174: enlever ces matériaux, & les transporter à Rome; & les Alliés, par refpect pour sá dignité de Censeur, n'oférent s'opposer à ce sacrilége. Flaccus étant de retour à Rome, fit tirer les tuilles des barques, & ordonna qu'on les portât au temple de la Fortune. Quoiqu'il n'eût point dit où il les avoit prises, on le sut bientôt à Rome. Le Sénat en murmura hautement, & chacun demanda que l'affaire fût mise en délibération. Le Censeur y fut appellé. Dès qu'il parut, on commenca à s'élever contre lui avec encore plus de force qu'auparavant. Chaque Sénateur en particulier, & tous en général, lui faifoient les reproches les plus fanglans. » Que non content » de manquer de respect à la divi-" nité la plus honorée dans tout ce » pays, que Pyrrhus & Annibal même " avoient tonjours respectée, il avoit " découyert son temple, & l'avoit » presque ruiné. Qu'il en avoit enlevé » la couverture, & l'avoit exposé à » toutes les injures du tems. Qu'un » Cenfeur, chargé par son emploi de » yeiller fur la conduite des citoiens,

Affaires de Rome.

Av. J.C. 174,

AN R. (78 " & dont une des principales fonctions " étoit de prendre soin des temples, " couroir de ville en ville parmi les " Allies renversant les temples des " dieux, & les dépouillant de leurs " plus beaux ornemens. Qu'une pa-" reille violence, exercée fur des édi-" fices profanes & particuliers, paroi-» troit indigne à tout le monde : mais » qu'elle étoit, à l'égard des temples » des dieux, un facrilége abomina-» ble, dont les suites étoient à crain-» dre pour tout le Peuple Romain. » Pouvoit-il s'imaginer qu'il fût per-» mis d'orner un temple des ruines » d'un autre? Comme si les dieux » n'étoient pas par tout les mêmes, » & que l'on pût outrager celui-ci, » pour honorer celui-là.

Avant qu'on allât aux voix, tous les Sénateurs avoient déja fait connoitre évidemment ce qu'ils pensoient. Ainsi d'un commun consentement il fut décidé qu'on reporteroit les tuilles dans le temple d'où on les avoit tirées, & qu'on appaiseroit la colére de Junon par des sacrifices. C'est ce qui sut ponctuellement exécuté. Mais les gens qui s'étoient chargés de reporter les tuilles, déclarérent au SéAFFAIRES DE ROME. 577
nat qu'on les avoit laissées en bas An. R. 578.
dans la cour du temple, parce qu'il Av. J. C. 174.
ne s'étoit point trouvé d'ouvrier affez habile pour les remettre en leur
place.

Les Censeurs Q. Fulvius Flaccus & A. Postumius Albinus ferment le Lustre. Ce sur le dernier qui en sit la cérémonie. Il se trouva dans le dénombrement deux cens soixante & neuf mille quinze citoiens: nombre insérieur au précédent, parce que le Consul L. Postumius avoit ordonné en pleine assemblée à tous les Alliés du nom Latin de se faire inscrite dans leur pays, & défendu qu'on les comprit dans le dénombrement qui se sit à Rome, le tout conformément à l'Edit du Consul C. Clandine.

Un vent impétueux venant de la Note de fautmer porta tout d'un coup dans l'Aputerelles.

lie une si prodigieuse nuée de saurerelles, que tonte la terre de cette
contrée en fut couverte. C. Sicinius,
l'un des Préteurs désignés, sut envoié dans l'Apulie pour détruire cette
peste fatale aux productions de la terre. Avec un grand nombre de paysans
qu'il avoit rassemblés pour ramasser
ces animaux, il eut encore bien de la

Tone VII.

578 AFFAIRES DE ROME. peine, & emploia beaucoup de tems à en délivrer le pays.

Ar. R. 780. C. Popilius Lænas. Ar.J.C. 174. P. Ælius Ligur.

Les Ambassadeurs des Carthagi-Les Ambaffadeurs des nois qui étoient alors à Rome, eurent se plaignent dans le Sénat de grandes contestations dans le Senat avec Gulussa fils de Masinissa. Les nons de Ma- premiers se plaignoient » qu'outre le finitla. " territoire à l'occasion duquel le Sé-L. XLII. 23. » nat avoit déja envoié des Commis-" faires en Afrique, pour examiner » fur les lieux à qui il appartenoit, » Masinissa depuis deux ans s'étoit en-» core emparé par la force des armes " de plus de soixante & dix villes ou » châteaux de la dépendance des Car-» thaginois. Que de pareilles usurpa-» tions étoient aisées à un Prince qui » ne comptoit pour rien la justice & " les Loix. Que les Carthaginois ce-» pendant demeuroient dans le silence » & dans l'inaction, liés, pour ains » dire, par les clauses du Traité, qui » leur défendoit de sortir en corps » d'armée hors de leurs frontières. » Qu'il étoit vrai que, s'ils entrepre-» noient de chasser ce Prince Numide » des terres dont il s'étoit emparé, on

AFFAIRES DE ROME. 579 ne pourroit pas les accuser d'avoir An. R. 180. » fait la guerre hors de chez eux; Av.J.C. 171. nais qu'ils étoient retenus par une » autre clause qui n'étoit point équi-

» voque, & qui leur défendoit ex-» pressément de faire la guerre aux " Alliés du Peuple Romain. Qu'ils au-» roient donc encore pris patience, » s'il leur avoit été possible. Mais que » ne pouvant supporter plus lontems " l'orgueil, l'avidité, & la cruauté de " Masinissa, ils étoient venus pour » prier les Romains de leur accordes » l'une de ces trois graces : ou de vou-» loir bien entendre dans un esprit » d'équité les raisons des deux parties, » dont ils étoient également alliés; ou " de permettre aux Carthaginois d'op-» poser des armes justes & légitimes à » la violence dont on usoit pour les " accabler; ou enfin, si la faveur avoit » plus de pouvoir sur eux que la rai-· fon & la justice, de leur déclarer » une fois pour toutes en quoi pré-» cisément & jusqu'à quel point ils » vouloient gratifier Masinissa du bien » d'autrui. Qu'au moins le Sénat se-» roit modéré dans sa libéralité, & s'en tiendroit à ce qu'il auroit or-· donné : au lieu que le Roi Numide

Av. J. Sto., ne fuivoir d'autre régle dans fes " usurpations que celle que lui pres-» crivoient son avidité & son ambistion. Que s'ils n'obtenoient aucun " de ces trois points, & qu'ils eussent " fait, depuis la paix que Scipion leur » avoit donnée, quelque faute qui leur » eût attiré l'indignation du Peuple » Romain, il ordonnât lui-même de » la punition qu'ils méritoient. Qu'ils » aimoient mieux être esclaves sous » des Maîrres qui les mettroient au » moins en sûreté, que de conserver » une liberté qui seroit continuelles » ment en butte aux invasions injustes » de Masinissa. Qu'enfin il leur étoit » plus avantageux de périr une bonne » fois, que de languir dans une vie » malheureuse, & toujours exposée à » la cruauté du plus violent des Ty-» rans. « Après avoir ainsi parlé, ils se prosternérent par terre les larmes aux yeux, & par leur abbattement & leur douleur excitérent autant d'indignation contre le Roi, que de compassion pour eux-mêmes.

Gulusa de On demanda ensuite à Gulussa co fead son père. qu'il avoit à répondre aux objections des Carthaginois, à moins qu'il n'aimat mieux informer auparavant lo

AFFAIRES DE ROME. Sénat des raisons qui l'avoient amené An. R. 5800 à Rome. Ce jeune Prince répondit, » qu'il ne lui étoit pas aifé de s'expli-" quer fur des affaires au sujet des-» quelles son pére ne lui avoit donné » aucune instruction ni aucun pou-» voir; & que quand il l'auroit voulu " charger de ses ordres, il lui auroit » été difficile de répondre, ne sachant » point ce qui amenoit les Carthagi-» nois à Rome, & n'étant pas même » assuré qu'ils eussent intention d'y ve-» nir. Que son pére l'avoit envoié pour » supplier le Sénat de ne point ajouter » foi aux accusations d'un peuple qui » étoit son ennemi, aussi bien que ce-" lui des Romains, & qui ne le haïf-» foit qu'à cause de sa fidélité cons-» tante & de son attachement inviola-» ble aux intérêts du Peuple Romain.

» ble aux intérêts du Peuple Romain.

Après que les Sénateurs eurent enRéponte du
tendu les discours de part & d'autre,

& délibéré sur les demandes des Carthaginois, ils répondirent, » Que leur
» intention étoit que Gulussa retournât
» sur le champ dans la Numidie, pour
» marquer à son pére qu'il envoiât in» cessamment des Ambassadeurs à Ro» me, qui répondissent aux plaintes
» que ceux des Carthaginois avoient

3 b iij

Av. R. 580. » portées au Sénat contre lui. Qu'ils Av. J.C. 171. » feroient à fa confidération tout ce « qui leur paroitroit raifonnable, comme ils avoient fait jufques-là : mais » qu'ils n'accorderoient rien à la fa- » veur contre la juftice. Qu'ils vou- » loient que chacun fût confervé en » possession de ce qui lui appartenoit » dans le pays qu'ils disputoient en-

» tr'eux, & qu'on s'en tint aux an-» ciennes limites, sans en établir de » nouvelles. Que le Peuple Romain, » après avoir vaincu les Carthaginois,

" ne leur avoit pas rendu leurs villes " & leurs campagnes pour leur arra-

» cher injustement en tems de paix, » ce qu'ils ne leur avoient pas ôté, » comme ils le pouvoient par le droit

" de la guerre. "Voila de belles paroles, mais qui demeureront sans effet.

Le Sénat renvoia le Prince Numide & les Ambassadeurs de Carthage avec les présens accoutumés, & après leur avoir donné tous les témoignages d'amitié & de bienveillance que des amis & des hôtes ont lieu d'attendre.

Mort fanche Le Cenfeur Fulvius Flaccus, qui du Cenfeur avoit enlevé les tuilles du temple de Liv, XLII, Junon, mourut d'une mort bien fu-

neste. De deux fils qu'il avoit, il apprit

ABEAIRES DE ROME. 583
que l'un étoit mort, & l'autre attaqué As. R. 380
d'une très-dangèreuse maladie. Il succomba à la douleur & à la crainte
que lui causérent ces deux tristes nouvelles. Ses domestiques le trouvérent
mort dans sa chambre, où il s'étoit
étranglé. L'opinion commune étoit
que depuis sa Censure il avoit eu l'esprit
troublé, & l'on regarda sa mort comme un ester de la colére de Junon, &
une punition du sacrilége qu'il avoit

### P. LICINIUS CRASSUS. C. CASSIUS LONGINUS.

commis en dépouillant son temple.

An. R. 181. Av. J.C. 171.

Sous ces Confuls il vint d'Espagne à Catonie de Rome une Députation envoiée par des gens d'une nouvelle espéce. Plus de L'INXLIII.3. quatre mille hommes qui se disoient nés de soldats Romains & de semmes de ce pays, demandoient qu'on leur assignat quelque ville où ils pussent s'établir. Le Sénat leur ordonna de se présenter au Préteur Canuleïus, & de lui donner leurs noms, avec pouvoir à ce Magistrat d'accorder la liberté à ceux d'entr'eux qu'il voudroit, & de les faire conduire à Carreïa sur les bords de l'Océan. On laissoit aux habitans de ette ville la faculté de rester chez

An. R. 181 eux, à condition d'y former une Co-Av. J.C. 171, lonie avec ces nouveaux-venus, & de partager avec eux les terres qu'on leur déligneroit. On donna à cette Colonie le droit du Latium, & elle fut appellée la Colonie des Affranchis.

A peu près dans le même tems arrivéles Ambassa- rent d'Afrique Gulussa fils du Roi Maginois revien- sinissa, & des Ambassadeurs envoiés Hent d Rome. par les Carthaginois. Le Prince Numide aiant été introduit le premier dans le Sénat, y exposa les secours que son pére avoit déja envoiés pour la guerre de Macédoine, & offrit par fon ordre de fournir encore au Peuple Romain, par reconnoissance pour ses bienfaits, tous ceux qu'il demanderoit. Au reste » il avertit les Séna-» teurs de ne se laisser pas surprendre » par les artifices des Carthaginois. » Qu'ils avoient résolu d'équiper une » flote considérable, sous prétexte » d'en aider les Romains contre les » Macédoniens. Mais que quand une » fois ils l'auroient mis en état d'agir, » ils seroient les maîtres de choisir " leurs ennemis & leurs alliés.

Après ces préliminaires, il vint sans doute à ce qui faisoit le sujet de la contestation entre Masinissa & les AFFAIRES DE ROME. (8)
Carthaginois. Une Lacune qui se ren-Am. R. 1817. contre ici dans Tite-Live, sait qu'on Av. J.C. 1714. ignore ce qui sut dit de part & d'autre, & ce qui sut décidé par le Sénat. Il paroit seulement que cette contestation demeura assoupie pendant plusseurs années, jusqu'à ce que venant à se rallumer, elle dégénéra en une guerre cruelle, qui aiant commencé entre les Carthaginois & Massinsa, engagea insensiblement les Romains dans la querelle, & ne sut terminée que par la ruine de Carthage.

Pour achever ce qui me reste à recueillir de faits détachés & épars avant que d'entreprendre le récit de la guerre contre Persée, je vais ici rassembler pluseurs traits qui feront sentir combien Rome commença à dégénérer d'elle-même, dès que les richesses & les désices de la Gréce & de l'A-

he s'y furent introduites.

Dans les tems passés, les Magistrats Romains envoiés dans les provinces s'étoient conduits avec beaucoup d'équité & de modération, & il étoit rare qu'ils abussisent de leur autorité. Mais depuis quelques années, les chofes avoient bien changé, & de tous côtés l'on portoit des plaintes au Sénat-

586 Affaires de Rome. contre la dureté, l'injustice, & les

malversations des Magistrats.

An, R. 179. L. Postumius, qui étoit Conful l'an Av. J.C. 1731 Le Consul de Rome 579, reçut ordre du Sénat Poltumius d'aller dans la Campanie, pour y commence à arréter les usurpations des particuliers , qui possédant des terres voisines de Liv. XIII : celles qui appartenoient à la République, s'aggrandissoient peu à peu aux dépens de l'Etat, & gagnoient toujours du terrain. Ce Magistrat étoit indigné contre les Prénestins, de ce qu'un jour étant allé simple particulier dans leur ville pour y offrir un facrifice dans le temple de la Fortune, il n'y avoit reçu aucun honneur ni du corps de ville, ni d'aucun particulier. Pour se venger de cette prétendue injure, il écrivit à leur premier Magistrat avant que de partir pour Rome, & lui ordonna de venir au devant de lui, de lui préparer un hôtel dans la ville, où il pût loger pendant tout le féjour qu'il y feroit, & de lui tenir des chevaux prêts & autres bêtes de charge, afin qu'il pût s'en servir à fon départ. C'est le premier des Magistrats Romains qui ait été à charge aux Alliés; & c'étoit pour leur épargner ces fortes de dépenses & de corvées, que la Républi-

Affaires DE Rome. que fournissoit à ses Généraux les mu- AN. R. 179. lets, les tentes, & tous les autres usten-Av. J.C. 173. ciles dont ils avoient besoin pour faire la guerre. Dans leurs routes, ils logeoient chez des particuliers, avec qui ils étoient en liaifon d'hospitalité , & à qui ils rendoient à leur tour les mêmes offices à Rome. S'il faloit dépécher subitement des Députés pour quelque affaire publique, les villes qui se trouvoient sur leur route étoient obligées de leur fournir un cheval; & c'étoit là toute la dépense à laquelle les Alliés étoient tenus. Le ressentiment de Postumius, juste peutêtre & légitime dit Tite-Live, mais peu séant dans un Magistrat, joint au silence trop modeste ou trop timide des Prénestins, laissa un exemple qui n'aiant point été condanné, donna aux Généraux une espéce de droit d'imposer aux Alliés des fardeaux qui sont devenus plus pesans de jour en jour.

L'Espagne se sentit des maux que Vexations cette impunité causa, mais par une turis exerautre sorte d'abus. Les Députés de centen Espacette province portérent leurs plaintes Liv. XLIII. au Sénat; & prosternés en terre ils le suppliérent de ne pas souffeir qu'aiant l'honneur d'être Alliés du Peuple Ro-

Bb vj

### 488 Affaires DE Rome.

Av. R. 179. main, ils fussent traités par ses Magistrats avec plus de dureté que les ennemis mêmes. Entre autres vexations, ils en exerçoient une à l'occasion du blé. Les peuples des provinces étoient obligés de fournir gratuitement aux Magistrats une certaine quantité de blé pour leur propre usage & pour leur maison; & d'en fournir aussi au Peuple Romain pour les armées une certaine quantité qu'on leur marquoit, & dont on leur paioit le prix. L'avarice des Préteurs trouva dans ces deux impofitions de blé une double occasion de vexer & de piller les Alliés, mais par une voie toute différente. Au lieu de recevoir pour leur usage le blé en nature & en espèce, ils le recevoient en argent, en y mettant eux-mêmes. le prix, qu'ils faisoient monter trèshaut : ce blé s'appelloit frumentum astimatum. Au contraire pour l'autre blé , appellé framentam emptum, ils le mettoient à un très-bas prix, & le faisoient paier toute sa valeur au Peuple Romain.

Le Sénat reçut très-favorablement les plaintes des Espagnols, nomma des Commissaires pour en faire l'examen, & donna aux complaignans la liberté AFFAIRES DE ROME. 589
de choîfir parmi les plus illustres ci. AN. R. 5794
tolens de Rome des Avocats pour vi.C. 1735
plaider leur, cause. Les plus estimés
pour leur naissance & pour leur mérite se prétérent volontiers à un ministére si louable. L'un des accusés,
après un long examen réitéré plus
d'une fois, sur renvoié absous: deux
autres, qui se sentient trop coupables pour pouvoir espérer un pareil
fort, se condannérent eux-mêmes à
un exil volontaire.

· Tite-Live donne à entendre que les Espagnols auroient encore pu en accufer d'autres : mais qu'on leur ferma la bouche, parce que c'étoient des citoiens puissans; & que le passé fut oublié. Le Sénat pour empécher à l'avenir de femblables défordres, ordonna, en accordant aux Espagnols leux demande, que les Magistrats recevroient en nature le blé qui leur étoit dû pour leur usage domestique; ou que s'ils aimoient mieux le recevoir en argent, il feroit estimé sur le prix courant dans les marchés : & que par raport aux blés achetés pour le public, ils feroient aussi paiés sur le prix courant.

De tous côtés le Sénat recevoit des

590 AFFAIRES DE ROME! plaintes contre les Généraux & les Mazgistrats qui étoient envoiés dans les provinces.

AN. R. 581. Cassius & Licinius avoient été Con-Av. J. 6171. sul l'année de Rome 581. Cinci-Plaintes con bilus Roi d'une nation Gauloise autre le Consigu. delà des Alpes, qui n'est point autre-Liv. XLUII.

delà des Alpes, qui n'est point autre-ment désignée par Tite-Live, envoia son frère à Rome à la tête d'une Ambassade, pour accuser Cassius d'avoir pillé quelques peuples des Alpes Alliés de ce Roi, d'en avoir enlevé un grand nombre, & de les avoir réduits en servitude. D'un autre côté les Istriens & d'autres nations voifines représentérent que le même Conful Cassius avoit mis tout leur pays à feu & à sang, & enlevé tout ce qu'il avoit trouvé dans son chemin, sans qu'ils pussent deviner la raison qu'il avoit en de les traiter ainsi en ennemis. Le Sénat répondit aux uns & aux autres qu'il n'avoit pas prévu ces hostilités, & que si elles avoient été commises, il les désapprouvoit. Qu'il n'étoit pas juste de condanner un homme Consulaire sans l'entendre : mais que si à son retour de Macédoine, où il servoit actuellement comme Tribun Légionaire, ils pouvoient le convaincre en personne des injustices qu'ils lui reprochoient, le

AFFAIRES DE ROME. Sénat ne manqueroit pas de leur don-AN. R. 1872 ner fatisfaction. Il envoia même des Av. J.C. 1780 Ambassadeurs au Roi Gaulois, & aux autres peuples, pour leur faire connoitre sa disposition à leur rendre justice.

Licinius, Collégue de Cassius, com- contre Lielme s'il avoit été envoié pour faire la nius son Col-guerre, non à Persée, mais aux Grecs Epic. lib. 43. Alliés du Peuple Romain, fit souffrir aux habitans de Béotie où il hivernoit, & fur tout aux Coronéens, toutes fortes de vexations. Ceux-ci s'en plaignirent au Sénat, qui ordonna qu'on rétablît en liberté tous ceux qui avoient

été vendus comme esclaves.

On s'imagine bien que les Préteurs Contre les n'étoient pas plus réglés que leurs Con-Préteurs Lu-cretius & fuls, dont l'exemple les autorisoit, & Hortensius. sembloit les assurer de l'impunité. Le Liv. XLIII. Préteur Lucretius, qui commandoit la flote pendant le Consulat de Licinius, avoit fait sentir aux Alliés de tristes effets de sa cruauté & de son avarice. Les Tribuns du Peuple ne cessoient de déclamer contre lui avec beaucoup de véhémence dans toutes les Assemblées. Ses amis demandoient un délai. alléguant qu'il étoit absent pour le service de la République. Mais alors on ignoroit si fort ce qui se passoit dans

AN. R. 18. le voisinage même de Rome, que co Av. J.C. 1711 même homme que les discours de ses défenseurs plaçoient en Gréce, étoit actuellement dans la terre qu'il avoit aux environs d'Antium, & emploioit une partie des sommes qu'il avoit raportées de Gréce à faire conduire dans cette ville les eaux de la rivière de Loracine: ouvrage qui couta cent trente mille as. (4062 liv. 10 s.) Il orna aussi le temple d'Esculape des tableaux qui faisoient partie de sonbutin.

La ville de Chalcis envoia contre lui à Rome des Députés. Leur seul abord fit juger de l'extrémité des maux que cette ville avoit soufferts. Miction, le Chef des Députés, ( c'étoit un ancien & fidéle Allié des Romains ) tourmenté d'une goutte qui ne lui permettoit pas de marcher, se fit porter au Sénat en chaise : preuve parlante d'une nécessité indispensable, puisque malgré l'état où il étoit il n'avoit pas puobtenir qu'on le dispensât de ce voiage, ou n'avoit pas cru devoir le demander. Il commença par dire que de toutes les parties de son corps la maladie ne luilaissoit que la langue de libre pour déplorer les calamités de sa patrie?

AFFAIRES DE ROME. 593

"Puis il exposa les services tant an-An. R. 1817.
"ciens que récens, que sa République"

» avoit rendus aux Généraux & aux » armées des Romains, & dans la guer-» re qui se faisoit actuellement contre » Perfée. Enfuite il vint aux excès d'a-» varice & de cruauté auxquels le » Préteur C. Lucrétius s'étoit porté » contre les habitans de Chalcis, & » enfin à ceux qu'ils fouffroient actuel-» lement de la part de L. Hortensius » qui lui avoit fûccédé : ajoutant qu'a-» près tout, dût-on les traiter encore » avec plus d'inhumanité, ils étoient » résolus à tout sonsfrir, plutôt que de » se joindre au parti du Roi de Ma-» cédoine. Qu'à l'égard de Lucrerius » & d'Hortensius, il auroit été bien » plus avantageux pour ceux de Chal-» cis de leur fermer les portes, que » de les recevoir dans la ville. Que » les habitans des villes qui l'avoient » fait avoient conservé leur liberté & » leurs biens : au lieu que Lucrétius, » par un sacrilége horrible, avoit pillé " leurs temples, & en avoit fait porster à Antium tous les ornemens. » Qu'après avoir privé de leurs biens. » des Allies du peuple Romain, il » avoit réduit leurs perfonnes, dans la

Affaires de Rome.

Av. J.C. 171.

An. R. 181. " fervitude ; & que s'il étoit échapé » quelque chose à son avarice, Hor-» tensius, en marchant sur ses traces, » achevoit de le leur enlever. Que, " l'hiver comme l'été, il remplissoit » leurs maisons de ses soldats & de » ses matelots, de forte que ces infor-» tunés citoiens avoient la douleur de » voir au milieu d'eux, de leurs fem-» mes, & de leurs enfans, des gens » fans pudeur, fans humanité, & fans s foi.

Le Sénat crut qu'il étoit à propos de mander Lucrétius, afin qu'il entendît lui-même tout ce qu'on avançoit contre lui, & qu'il le réfutât s'il pouvoit. Les reproches qu'on lui fit en face, étoient encore plus sanglans que tout ce qu'on avoit dit en son absence; & il eut à soutenir deux accusateurs beaucoup plus puissans & plus redoutables dans la personne de deux Tribuns du Peuple, qui, non contens de le déchirer en plein Sénat, le traduisirent devant le Peuple, & après l'avoir accablé de reproches, l'assignérent en forme à comparoitre au Tribunal fouverain du péuple, pour répondre à leurs accufations. Pour les Députés de Chalcis, le Préteur Q.

AFFAIRES DE ROME. Ménius fur chargé de leur témoigner, AN. R. 5776 " Que le Sénat connoissoit qu'ils n'a-» voient rien avancé que de vrai, en » parlant des services qu'ils avoient » rendus au Peuple Romain dans la » guerre présente, & dans les précé-» dentes, & qu'ils en avoient toute la » reconnoissance qui leur en étoit dûe. » A l'égard des outrages qu'ils avoient » reçus de C. Lucrétius, & qu'ils re-» cevoient encore de L. Hortensius, » on ne pouvoit pas foupçonner que » le Sénat les approuvât, pour peu » qu'on fît réflexion que le Peuple Ro-» main avoit déclaré la guerre à Persée, » & auparavant à Philippe fon pére, » pour délivrer les Grecs de la tyrannie » de ces Princes, & non certainement » pour leur attirer ces mauvais traite-» mens de la part des Romains eux-» mêmes. Que le Sénat écriroit à L. » Horrenfius, pour lui marquer qu'il » désapprouvoit la conduite que ceux » de Chalcis l'accusoient d'avoir tenue » à leur égard ; lui ordonner de faire » chercher les personnes libres de cette » ville qui avoient été réduites en ser-» vitude, & de leur rendre au plutôt la » liberté; & lui défendre de loger chez " les habitans aucun soldat ou officier

Av. R. 181.» de la flote excepté les Capitaines des Av.J.C. 171. vaisseaux. « Telle fut la substance des Lettres qui furent écrites à Hortensius de la part du Sénat. On fit les présens ordinaires aux Députés, & l'on fournir, aux dépens du public, les voitures à les commodités nécessaires à Miction pour le conduire doucement jusqu'à Brindes.

Lorsque le jour où C. Lucrétius étoit assigné de comparoitre sur venu, les Tribuns l'accusérent devant le Peuple, & conclurent contre lui à une amende d'un million d'as. (Cinquante mille livres.) Toutes les Tribus, d'une commune voix, le condannérent à

paier cette somme.

Réflexion Quelle différence entre les Magistrats for le chan dont nous venons de raporter les ingement artivé dans le justices, les rapines, les violences, & commur & leces grands hommes dont l'équité, la gouverne ces prands hommes dont l'équité, la gouverne le le désintéressement appendent appendent par le désintéressement not fait

ant d'homeur au Peuple Romain, & ont plus contribué à fes conquêtes que la force des armes & le courage des troupes! Nous avons vû les deux Scipions, qui périrent en Espagne, au tent & plus regretrés par les Espagnolque par les Romains mêmes. Leur successeur, fils de l'un, neveu de l'autre,

AFFAIRES DE ROME. étoit regardé par les mêmes Espagnols An. R. 581. comme un homme envoié du Ciel pour Av. J. C. 171,

faire le bonheur des peuples. Loin que les campemens d'armées, les quartiers d'hiver, & le séjour des Généraux dans les villes parussent à charge aux Alliés, ils a se croioient d'autant plus heureux qu'ils les conservoient plus de tems chez eux : tant les Romains alors faisoient paroitre de tempérance, de douceur, d'humanité! On pourroit appliquer à plusieurs Commandans, & sur tout au grand Scipion, ce que Cicéron dit de Pompée : que b sous lui; non feulement on ne contraignoit point les peuples de faire de la dépense pour le foldat, mais que même on ne le leur permettoit pas quand ils le fouhaitoient. Car, ajoute le même Orateur, nos ancêtres ont voulu que les quartiers d'hiver que l'on passe dans les maisons & sous le toit des Alliés,

a Hunc audiebant antea, nunc pezefentem vident; tanta temperantis, ne cupienti quidem cuitanta manifuctudine, tantan humanizate, ut ii beatitifimi effe videantur,
perfugium majores nofiti
apid quos ille diutifinde i ne foctorum arque amicocommoratur. Cic. de Leg. Ibid. 39.

Man. n. 13. b Non modò, ut fum-

An. R. 181. servissent de retraite contre les rigueurs Av.J.C. 171 de la saison, & non d'occasion d'avarice.

Telles étoient les maximes des bons tems de la République : mais elles commencent depuis quelques années à s'affoiblir beaucoup; & nous les verrons dans la suite disparoitre entiérement. En effet les divers exemples de malversation que nous avons réunis ensemble, montrent que l'on a envoioit dans les provinces avec autorité des Commandans, dont l'entrée dans les terres & villes des Alliés, ne différoit guére d'une irruption d'ennemis, & n'y faisoit pas moins de ravages.

Il est remarquable que ce changement dans les mœurs & dans le gou-vernement, ces vexations des peuples inouies presque jusqu'ici & qui commencent depuis quelque tems à devenir fort communes, cette licence effrénée de s'enrichir par les dépouilles des dieux & des hommes; que tout cela, comme nous l'avons déja observé, est de même datte que l'introduction du luxe dans Rome, & en est certaine-

a Ejufmedi in provin- fociorum non multum ab rio mittimus, ut... ipfo- ferant. Ibid. 13.

AFFAIRRS DE ROME. 599
ment l'effet. Ces a défordres croissent An. R. 5872
peu à peu, & d'une manière qui d'a-v. J.C. 1713
bord se fait peu sentir. On y oppose
des réglemens : on fait de tems en
tems, mais foiblement, quelques exemples. Cependant le mal gagne, & faisit
toute une nation. Alors la face de l'Etat change; & le gouvernement, de

a Hac primò paulatim rium ex justissimo atque crescere, interdum vindicari. Post ubi conragio, randumque factum. Salquas pessiticaria, invasti, lusse, bell, Caril, civitas immutata, impe-

juste & fage qu'il étoit, devient tyrannique & insupportable. C'est ce que la suite de l'histoire nous rendra sensible.

Fin du Tome VII,

## \*\*\*\*\*\*\*

## TABLE

DU SEPTIÉME VOLUME.

D E

# L'HISTOIRE ROMAINE

### LIVRE VINGT-DEUXIÉME.

S.1. Sur le raport que les dix Commissaires revenus de Gréce font dans le Sénat au sujet de Nabis, on laisse Quintius maître de saire ce qu'il jugera à propos. 3. La guerre contre Nabis est résolue dans l'Assemblée des Alliés, convoqués à Corinthe par Quintius. 5. Il s'approche de Sparte pour en former le siège. 7. Prise de Gythium par le fréré de Quintius. 10. Entrevûe de Nabis & de Quintius. ibid. Celui-ci améne les Alliés à son avis, qui étoit d'accorder la paix à Nabis. 12. Conditions proposées

### TABLE.

proposées à ce Tyran. 14. L'entrevae n'aiant point eu d'effet , Quintius. presse vivement le siège de Sparte. 15. Nabis se soumet. La paix lui est accordée. 18. Argos recouvre sa liberté. Quintius y préside aux Jeux Néméens. 19. Mécontentement des Alliés au sujet du Traité conclu avec le Tyran. 20. Quintius, pendant l'hiver, régle les affaires de la Gréce. 21. Beau discours de Quintius dans l'Assemblée des Alliés à Corinthe. 22. Les esclaves Romains répandus dans la Gréce , sont rendus à Quintius. 25. .Il fait fortir les garnisons Romaines de la Citadelle' de Corinthe, de Chalcis, & de Démétriade. 16. Il régle les affaires de Thessalie. 27. Mort de Nabis. 28. Quintius retourne à Rome, & y reçoit l'honneur du Triomphe. ibid. AFFAIRES DE LA GAULE. Heùreux succès des deux Consuls. 30. Le Triomphe est accorde à l'un d'eux , & refusé à l'autre. 32. Nouvelle défaite des Gaulois. 33. Nouvelle guerre contre ces Peuples. 35. Le Conful Minucius délivré d'un extrême danger par la courageuse hardiesse des Numides. 38. Acharnement furieux des Liguriens. 41. Victoire & triomphe du Tome VII.

#### TABLE.

Consul Nasica sur les Boyens. 41.
AFFAIRES D'ESPAGNE, Echec que reçoivent les Romains dans l'Espagne Citérieure. 45. Départ de Caton pour l'Espagne. 46. Description d'Empories. 47. Ruse de Caton. 49. Il remporte une victoire sur les Espagnols. 51. Il désarme tous les peuples en deçà de l'Ebre, & fait abbattre toutes les murailles des villes. 57. Eloge de Caton. 59. Il va dans la Turdétanie au secours du Préteur. 60. Triomphe de Caton. 61.

6. II. Contestations dans Rome au sujet de la Loi Oppia. 62. Discours du Consul Caton en faveur de cette Loi. 65. Discours du Tribun Valére contre la Loi. 75. Elle est abrogée. 83. Printems sacré. 84. Places distinguées pour les Sénateurs dans les Jeux. ibid. Discours auxquels donne lieu la distinction des places accordées aux Sénateurs dans les spectacles. 84. Réglement contre l'usure. 86. Ambassade des Rhodiens vers Antiochus Roi de Syrie. 89. Réponse des Commissaires de Rome aux Ambaffadeurs d'Antiochus. 91. Ambassade des Romains vers ce Prince. ibid. Retour des dix Commissaires à Rome. Ils marquent

qu'il faut se préparer à la guerre contre Antiochus. 94. Annibal devient suspect aux Romains. 95. Députés envoiés de Rome à Carthage. 96. Annibal fort de Carthage, & se sauve. 97. Il va trouver Antiochus à Ephése. 98. Discours d'un Philosophe en présence d'Annibal. 99. Conférence entre , Quintius & les Ambaffadeurs d' An-. tiochus , qui fut fans effet. 100. An-. tiochus prend des mesures avec Annibal pour faire utilement la guerre aux Romains. 103. Annibal tache inutilement de soulever ses compatrioe tes contre les Romains. 105. Conteftation entre Masinissa & les Carthaginois laissée indécise par les Deputes de Rome. 106. Cloture du lustre. 107. Forte brigue pour le Consulat. Le crédit de Quintius l'emporte sur celui de Scipion l'Africain. ibid.

§ III. Les Etoliens envoient des Ambassager à Nabis , à Philippe, & à Antiochus , pour les engager à prendre les armes contre les Romains, 111. Nabis commence la guerre. 114. Ambassager à la conversage de la conversage de 115. Conversacion entre Scipion & Annibal. 116. Entreyûe de Villius · avec le Roi, puis avec son Ministre. 118. Antiochus tient un grand Con-· feil fur la guerre des Romains. ibid. Annibal entre en éclaircissement avec . Antiochas & en est favorablement . ecoutes 110. Retour des Ambaffadeurs à Rome. 111. Déparés envolés dans la Gréce ibid. Expédition de Phi-- lopemen contre Nabis 1.23. Thoas, député par les Étoliens vers Antiochus , le presse de passer dans la Gréce. 124. Quintius détrompe les Magné-· tes:ils demeurent attachés plus que - jamais aux Romains. 125. Affemblée générale des Etoliens , où , malgré les remontrances de Quintius, on appelle Antiochus pour venir délivrer la Gréce. ibid. Entreprise perfide des .. Etoliens contre trois villes .. 130. .. Meurtre du Tyran Nabis. 131. Anriochus Yonge à puffer dans la Grèce. Thoas lui inspire de la jalousie contre Annibal 132. Antiochus paffe en Europe. 135. Discours de ce Prince - dans l'Assemblées des Etoliens. 136. . Il y eft déclare Généraliffime. 1 37. . Il fait une tentative inntile far Chal-. cis ibid. Affembles des Acheens. Discours de l'Ambaffadeurs d'Antiochus, 140. Difcours de l'Ambaffadeur ii . 3

des Etoliens. 142. Réponse de Quintius. 143. Les Achéens se déclarent contre Antiochus. 146. Ce Prince se rend mastre de Chalcis y & de sonté l'Eubée, ibid.

## LIVRE VINGT-TROISIÉME.

S. I. D Réparatifs du côté de la reli= I gion pour la guerre contre Antiochus. 149. Préparatifs du côté des foins humains. 150. Départ du Consul Acilius pour la Gréce. 151. Réponses du Sénat aux Ambassadeurs de Philippe, de Ptolémée, de Mafinissa, & des Carthaginois, qui venoient offrir des secours aux Romains. ibid. Antiochus tient un Confeil' de guerre à Démétriade. 154. Beau discours d'Annibal , qui n'est suivi en rien. ibid. Antiochus prend quelques villes de Thessalie. 159. Il épouse une jeune fille de Chalcis, & passe tout l'hiver en festins. 160. Le Consul Acilius arrive dans la Gréce, Beaucoup de villes se rendent à lui, 161. Antiochus, destitué de tout secours, se retire dans le défilé des Thermopyles. 162. Victoire considérable remportée par le Conful Acilius fur le Roi Antiochus C c iii

au pas des Thermopyles. 164. Caton eut grande part à cette victoire. 166. Antiochus se retire à Chalcis, & de là à Ephése. 170. L'Eubée se rend au vainqueur. ibid. Caton porte à Rome la nouvelle de la victoire. ibid. Acilius tâche en vain de gagner par la douceur les Etoliens. 172. Il assiége Héraclée, & la force après plus d'un mois de résistance. 173. Philippe affiége la ville de Lamia. Le Consul lui ordonne d'en lever le siége. La ville se rend. 175. Les Etoliens pressent Antiochus de recommencer la guerre. 177. La prise d'Héraclée détermine les Etoliens à demander la paix. Les dures conditions que leur impose le Consul , les rebutent. 178. Acilius forme le siége de Naupacte. 183. Quintius sauve cette ville , qui étoit sur le point d'être forcée. 184. Ambassadeurs de Philippe à Rome. 187. Victoire remportée sur les Boïens par Scipion Collégue d'Acilius. 188. Annibal tire Antiochus de la sécurité où il étoit à Ephése. ibid. Victoire navale remportée par Livius Amiral de . laflote Romaine, fur celle d'Antiochus près du port de Coryce, au dessus de Cyffonte. 189. L. Cornélius Scipion &

C. Lélius sont nommés Confuls. 196. S. II. Les Ambassadeurs Etoliens sont renvoiés sans avoir obtenu la paix. 198. Scipion l'Africain fait donner à son frére la Gréce pour département. 200. Le Sénat laisse au Consul la liberté de passer en Asie, s'il le juge à propos. 201. Cornélius part de Rome. 202. Le Sénat fait construire une nouvelle flote. ibid. Inquiétude des Etoliens. Retour de leurs Ambassadeurs. 203. Le nouveau Consul arrive en Gréce. Après bien des refus, enfin il accorde aux Etoliens une tréve de six mois pour envoier des Ambassadeurs à Rome. 204. Le Conful prend le chemin de l'Asie, après avoir pressenti les dispositions de Philippe. 207. Ce Prince le reçoit lui & son armée avec une magnificence roiale. 209. Grands préparatifs d'Antiochus , surtout pour equiper une nouvelle flote. 212. Livius se met en mer, passe dans l'Hellespont, & se rend maître de Seste. 213. Polyxénidas aiant trompé Paufistrate, défait entiérement la floteRhodienne. 214. Livius abandonne le siége d'Abyde. 217. Les Rhodiens équipent une nouvelle flote. ibid. Les deux flotes unies s'approchent d'Ephése, & Cc iv

it

dı

£i

p

B

R

0

re

C

ri

ne peuvent attirer les ennemis au combat. 218. Emilius Regillus prend le commandement de la flote à la place de Livius. 219. Séleucus assiége Pergame. ibid. Euméne , & bientôt après lui , les Romains & les Rhodiens viennent au secours de cette ville. 220. Antiochus envoie proposer la paix au Préseur Emilius , mais inutilement. ibid. Les Achéens, commandés par Diophane, font lever le siège de Pergame. 212. La flote d'Antiochus, commandée en partie par Annibal, est défaite par les Rhodiens. 227. Antiochus tache d'engager Prusias dans son parti. 228. Les lettres des Scipions le déterminent à se tourner du côté des Romains. 229. Combat naval entre le Préteur-Emilius & Polyxénidas près. de Myonnése, où les Syriens sont vaincus. 231.

5. III. Antiochus, troublé par la perte du combat naval, abandonne aux Romains le passage de l'Hellespont. 156.
Réstexion sur l'imprudence & l'aveuglement d'Antiochus. 137. Il ramasse le plus de troupes qu'il peut. 139.
Emilius envoie des galéres pour le passage du Consul. ibid. Il assessée phocée, qui se rend. 140. Le Consul.

passe l'Hellespont , & entre en Afie ibid. Antiochus envoie proposer la paix aux Romains. 241. Discours de l'Ambassadeur. Il n'abtient rien. 242. L'Ambassadeur d'Antiochus tâche de gagner Scipion l'Africain par des offres considérables. 144. Belle réponse de Scipion. 245. Antiochus se prépare à la guerre. 146. Les Romains, s'arrétent à Ilion ; & y offrent des sacrifices. ibid. Antiochus renvoie à Scipion son fils. 247. Le Consul va chercher le Roi pour le combattre. 249. Les armées se rangent en bataille de part & d'autre. 250. Chariots armés de faulx. 254. Le combat fe donne près de Magnésie. L'armée du Roi est vaincue, & taillée en piéces. 256. Les villes de l'Afie Mineure se rendent aux Romains. 262. Antiochus demande la paix. Difcours de ses Ambassadeurs. 263. Réponse de Scipion l'Africain. Condi-. tions de paix imposées au Roi. 264. Euméne part pour Rome avec les Ambaffadeurs d'Antiochus. 268. Cotta rend compte au Sénat & au Peuple Romain de la victoire remportée sur Antiochus. 299. Audience donnée à Euméne , puis aux Rhodiens. ibid.,

Audience donnée aux Ambassadeurs d'Antiochus. Le Traité de paix est ratisié. 272. Dix Commissaires nommés pour régler les affaires d'Asie. Conditions principales du Traité. ibid. Triomphe naval de Régillus. 273. L. Scipion , de retour à Rome , prend le surnom d'Asiatique, & triomphe. ibid. La conquête d'Afie introduit le luxe dans Rome. 275. Réflexions sur la conduite des Romains à l'égard des Républiques Grecques , & des Rois tant de l'Europe que de l'Asie; & en même tems sur les raports que tous çes événemens ont à l'établissemens de l'Eglise Chrétienne. 276.

Petit Traité sur les Triomphes. 288.

## LIVRE VINGT-QUATRIÉME.

Anlius Acilius triomphe des Etoliens, 308. Défaire des Romains en Espagne sous Paul Emile, 309. Jeunesse de Paul Emile, ibid. Famille du même Général, 312. Les Ambassadeurs Etoliens sont chasses de Rome & de l'Italie, sans avoir obtenu la paix. 314. Mort du Préteur Bébius, 317. Paul Emile gagne une grande bataille sur les Lustaniens en

Espagne. ibid. Vive dispute au sujet de la Censure. ibid. Aminandre est rétabli dans son Roiaume par les Etoliens. 318. La nouvelle de l'arrivée prochaine du Consul jette les Etoliens . dans un grand trouble. 319. Le Consul Fulvius arrive dans la Gréce. Il forme le siége d'Ambracie, qui se défend vigoureusement. ibid. Les Etoliens demandent & obtiennent enfin la paix. Ambracie se rend. 321. Les Ambassadeurs des Etoliens partene pour Rome. Le Traité de paix y est enfin ratifié. 326. Le Consul Manlius entreprend la guerre contre les Gallo-Grecs. 329. Origine de ce Peuple. 330. Manlius marche contre les Gallo-Grecs. 333. Il arrive sur leurs terres, & exhorte ses soldats à bien faire leur devoir. 335. Deux des trois corps des Gaulois se retirent sur le mont Olympe. Ils y sont attaqués par les Romains, & vaincus. 337. Le Conful s'approche d'Ancyre, pour attaquer le troisiéme corps des Gaulois. 342. Action extraordinaire d'une prisonnière Gauloise. ibid. Seconde victoire remportée sur les Gaulois. 345. Manlius retourne à Ephése. 346. Censure exercée avec beaucoup de douceur.

ibid. Le Conful Fulvius prend d'affaut Samé , & réduit toute l'Ile de Céphallénie. 347. Achéens habiles frondeurs. ibid. Nouveaux Confuls. 348. Eclipse de soleil. ibid. Ambassade des peuples de l'Afie vers Manlius. ibid. Autres Ambassades d'Antiochus, des Gaulois , & d'Ariarathe. 349. Conditions du Traité conclu entre le peuple Romain & Antiochus. 351. Réflexions sur Antiochus. 355. Mort funeste de ce Prince. 356. Décrets & Ordonnances au sujet des Rois & des villes de l'Asie. 357. Manlius repasse en Europe, & conduit son armée dans la Gréce. 359.

§. II. Deux Romains livrés aux Carthaginois. 361. La Ligurie donnée
pour département aux deux Confuls.
361. Fulvius accufé par les Ambraciens à la follicitation du Conful Emilius. ibid. Arrêt du Sénat en faveur
des Ambraciens. 364. Départ des
Confuls. 365. Manlius demande le
Triomphe, qui lui est contesté par les
Commissaires du Sénat. ibid. Discours
des Commissaires contre Manlius. 366.
Réponse de Manlius. 370. Le Triomphe est décerné à Manlius. 376. Scipion l'Africain est appellé en Juge-

ment. 377. Griefs des Tribuns contre - Scipion l'Africain. 381. Scipion , · au lieu de leur répondre, entraîne avec lui au Capitole toute l'Assemblée, pour remercier les dieux de ses victoires. 382. Il se retire à Literne. 385. Tit. Sempronius Gracchus, ennemi de Stipion , fe déclare pour lui contre fes Collégues. 386. Réflexions de Tite-Live fur P. Scipion. 389. Variations des Historiens sur ce qui regarde Scipion. 393. Fille de Scipion mariée à Gracchus. 394. Loi proposée sur les fommes d'argent reçues d'Antiochus. 395. L. Scipion condanné de Péculat. 398. On veut le mener en prison. Discours de Scipion Nasica en sa faveur. - 399. Gracchus empêche que L. Scipion soit mené en prison, 404. La - vente & la modicité des biens de L. - Scipion le justifiente 405.

§ III. Description du pays des Liguriens ennemis perpétuels des Romains,
408. Les Liguriens domtés par les
deux Confuls. 409. Justice rendue
aux Gadlois Cénomans, 411. Réglement par raport aux Alliés Latins,
411. M. Fulvius demende le Triomphe, & l'obtiene maleré l'opposition
d'un Trioun du Reaple, ibid. Triom-

phe de Cn. Manlius. 417. Etrange & abominable fanatisme des Bacchanales découvert à Rome, & puni. 420. Q. Marcius est surpris, battu, & mis en fuite par les Liguriens. 438. Succes plus heureux en Espagne, ibid. Combat d'Athlétes. 439. Origine de la guerre contre Persée. 440. Griefs de Philippe contre les Romains. ibid. Il se met en état de recommencer la guerre. 441. Sur les plaintes de divers peuples contre Philippe, Rome envoie trois Commissaires sur les lieux, qui, après avoir écouté les parties , prononcent. 442. Heureux succès en Espagne. Et en Ligurie. 449. Retour des Commissaires de Gréce à Rome. Le Sénat y envoie une nouvelle Commission. 450. Philippe fait égorger les premiers de Maronée. 451. Il envoie Démétrius son jeune fils à Rome. 454.

§. IV. Dispute fort vive au sujet de la Censure. Catonest élu Censeur malgré la violente brigue des Nobles : il a pour Collégue L. Valérius. 457. Caton nomme Prince du Sénat son Collégue. Il dégrade L. Quintius Flaminius. 464: Sa conduite à l'égard de Scipion l'Astatique est désapprouyée.

465. Efforts de Caton contre le luxe. ibid. Gaulois qui passent d'au-delà des Alpes en Italie. 471. Ils bâtiffent une place, à quoi les Romains s'opposent. ibid. Plaintes contre Philippe portées à Rome. Démétrius son fils, qui y étoit, est renvoié en Macédoine avec des Ambassadeurs. 472. Mort de trois illustres Capitaines. 474. Mort d'Annibal. 475. Gaulois chafsés d'Italie où ils vouloient s'établir. . 476. Nouvelles Colonies. 480. Divers bruits sur le retour de Démétrius en Macédoine. ibid. Il cause beaucoup d'inquiétude à son frére, & de jaloufie à son pere. 481. Démarches violentes & cruelles de Philippe par raport à ses peuples. 483. Philippe, sur la délation de faux témoins subornés par Persée, fait mourir Démétrius. 484. Il meurt lui-même de chagrin. Perfée lui succéde. 485. Dispute entre les Carthaginois & Masinissa. 486. Heureuses expéditions contre les Liguriens. 487. Défaite considérable des Celtibériens. 491. Le tombeau de Numa trouvé dans la terre. 492. Premiére statue dorée à Rome: ibid. Les Liguriens demandent la paix. ibid. Otages rendus aux Carthaginois. 493.

Les Liguriens Apuans sont transportés dans le Samnium. ibid. Les Celtibériens sont défaits par Fulvius dans les embuches mêmes qu'ils lui avoient dressées. 495. Fulvius, comblé de gloire, retourne à Rome. 498. Expéditions des Consuls dans la Ligurie. ibid. Plaintes contre Gentius Roi d'Illyrie. 499. Grand nombre d'empoisonneurs condannés. 500. Fulvius triomphe des Celtibériens , & est nommé Consul. 501. Premiere Loi Annale, ibid. Jeux célébres par le Conful Fulvius. 502. Réconciliation des deux Censeurs, qui depuis lontems étoient ennemis déclarés. 106. S. V. Caractéres & comparaifon d'An-

nibal & de Scipion l'Africain. 508

# LIVRE VINGT-CINQUIÈME.

Affaires d'Espagne.

Celtibériens domtés, 544. Ils sont vaincus de nouveau. ibid. Trouble appaisé chez les Celtibériens. ibid.

## Guerre d'Istrie.

L'armée du Conful Manlius, après avoir été défaite par les Istriens, remporte sur eux une victoire considérable, 545. Procédé violent du nouveau Consid

ful à l'égard des Proconfuls. 5,51 Claudius attique Néfartie, dont les habitans se portent à un désespoir surieux. 553 L'Usrie est entiérement soumise.

Expéditions en Ligurie.

Liguriens vaincus par Fulvius. 555. Puis par Claudius. 556. Ils font vaincus une feconde fois par ee Conful bid. Défaite des Liguriens par le Conful Popillius, qui les traites fort durement. 557. Le Senat condanne la conduire du Conful. ibid. La contestation au Jujet des Liguriens se renouvelle. 560. On nomme Commissaire le Préteur Licinius pour informer contre Popillius & pour juger son affaire. 561. Popillius, de retour à Rome, échape au jugement par la facilité du Préteur Licinius. 563. Réstexion sur le procédé de ce Préteur. 564.

Affaires arrivées à Rome.

Vestale punies 567. Plaintes des Altiés
Latins, & de quelques autres. ibid.
Choix d'un fils du grand Scipion pour
Préteur, 568. Grande pesse à Rome.
571. Censure exercée avec sévéries,
ibid. Beaux ouvrages faits par les
Censeurs. 572. Loi Voconia contre les
Tome VII.

D d

femmes, au sujet des successions. ibid-Les tuiles de marbre, enlevées du temple de Junon Lacinienne, y font reportées par ordre du Sénat. 574. Dénombrement. 577. Nuées de Sauterelles. ibid. Les Ambassadeurs des Carchaginois se plaignent dans le Sénat des usurpations de Masinissa. 578. Gulussa défend son pére. 580. Réponse du Sénat. 581. Mort funeste du Censeur Fulvius. 582. Colonie de Carteïa en Espagne. 583. Gulussa & les Ambasfadeurs Carthaginois reviennent à Rome. 584. Le Conful Postumius commence à vexer les Allies. 586. Vexations que les Préteurs exercent en · I Espagne. 587. Plaintes contre le Conful Caffius. 590. contre Licinius for Collégue. 591. contre les Préteurs Lucrétius & Hortenfius. ibid. Réflexion sur le changement arrivé dans les mours & te gouvernement à Rome. 596.

T'Ar hipar ordre de Monfeigneur le Chancelier, le Jeptifeme Tome de l'Hifloire Romaine, par Monfeire Rollin ; & je n'y ai vien trouvé qui puille en empécher Pimpression. A Paris, xe 3 Août 1741. SECOUSSE.

De l'Imprimerle de la Veuve 67 mon, Impriment de S. A. S. Monseigneur le Prince de Condé & de l'Archeveché, 1769:











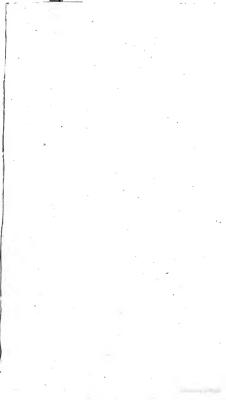





